



Guide: Mozart

**DERNIÈRE ÉDITION 3** 

QUARANTE-HUTTIÈME ANNÉE - Nº 14312 - 5 F

**JEUDI 31 JANVIER 1991** 

# Premiers combats sur la frontière saoudienne

# M. Bush

E rituel « message sur l'état de l'Union » que pronoce le chef de la Maison Blanche devant le Congrès s'apparente d'ordinaire à un bulletin de santé de l'Amérique. Le président y dresse un bilan périodique de son action avant de tracer les grandes perspectives d'avenir. Mais, cette année, l'Amérique est en guerre. Golfa oblige, M. George Bush a donc faillí à la tradition : son discours du Capitole, largement consacré au conflit, mardi 29 janvier, avalt les accents martiaux que l'on attend, en par<del>aille circonsta</del>nce,

En promettant à ses concitoyens, il y a deux ans, une Amérique « plus douce et plus gentille», le nouveau président, tout juste élu, songeait avant tout à la situation intérieure. Il n'avait en rien renié l'ambition reaganienne d'une Amérique à nouveau forte et décomplexée sur la scène internationale. Il s'est placé mardi dans la droite tigne de son prédécesseur, en exaltant la « noble mission » que se sont donnée les Etats-Unia depuis deux siècles : supporter le «fardeau de la liberté » lorsque les ses justes et moreles » sont

DEPUIS que la guerre a éciaté dans le Golfe, la popularité de M. George Bush a atteint son zénith : 79 % des Américains sont satisfaits de leur président, tandis que 84 % d'entre eux le soutiennent dans sa guerre. Une fois de plus, la politique étrangère sourit au locataire de la Maison Blanche. Ce succès pourtant reste fragile. Comment réagira l'Amérique profonde le jour où, une fois l'offensive terrestre lancée contre l'armée irakienne enterrée au Koweit, elle verra des centaines de choys » « rapatriés » dans les sinistres « body bags », les lin-ceuls des soldats malchanceux?

L'administration Bush a beau écerter tout parallèle entre la guerre actuelle et celle du Vietnam, dont les États-Unis mirent si longtamps à se remettre – les deux conflits n'ont rien de commun, - elle n'est pas à l'abri d'un retoumement d'opinion si, par malheur, trop de sang américain

SURTOUT, la cote d'amour dont bénéficie le président ne peut faire oublier son peu de site sur le front intérieur. Non seulement M. Bush ne fait pas assaut, chez kil, d'idées pour donner un lustre particulier à son mandat, mais il manque de moyens financiers, du fait du lourd déficit budgétaire dont souffre l'Amérique. Contraint de revenir sur ses promesses électorales, notamment en augmentant les impôts, ou de constater la modestie de ses succès – par exemple, en matière de kute contre la drogue ou la criminalité – le président s'est enlisé à domicile dans un immobilisme néfaste.

Mais M. George Bush a réussi, pour l'instant, à faire oublier ces médiocres performances en pre-nant tout le monde à contre-pied. Lui qu'on tenait pour un « suiviste » à la personnalité hésitante a surpris tout son monde en se comportant en chef de guerre résolu. Comme s'il n'était jamais meilleur qu'en agissant à contre-



## à contre-emploi Des soldats américains ont été tués lors d'un affrontement avec des unités irakiennes, qui auraient subi de « lourdes pertes »

Les accrochages se multiplient à la empêché M. Bessmertnykh, chef de la affirmé que « la capacité de l'Irak à soufrontière saoudienne. Des combats, qui diplomatie soviétique, et M. Baker, son ont commencé dans la nuit de mardi 29 à mercredi 30 janvier, autour de la ville frontière de Khafdji, auraient causé la affirmant qu'il serait mis fin aux hostilités mort de plusieurs soldats américains et si l'Irak s'engageait « sans équivoque » à fait de « lourdes pertes » du côté irakien. se retirer du Koweit. Dans son message

WASHINGTON

de notre correspondant

nistration américaine est que rien ne doit venir brouiller le message

du président, lorsqu'il s'exprime

personnellement, mais cette règle semble bien avoir été violée.

Juste avant que le président Bush

ne lise devant le Congrès un

«message sur l'état de l'Union»

naturellement axé sur la guerre

du Golfe, une déclaration améri-

cano-soviétique tout à fait inat-

tendue suggérait un moyen de

Le discours présidentiel, sans

surprise, exaltait une Amérique

« désinteressée » qui, pour le plus

grand bien de l'humanité à qui

elle montre la voie, s'apprête à

Lire également

n Le film des événements : « Une

L'opération «Tempête du désert» a

amorcé sa troisième phase per FRANÇOISE CHIPAUX

La situation des Palestiniens des ter-

s Les alliés peuvent-ils riposter à des

armes chimiques par des armes

Les conséquences sur le marché

Dans notre supplément «Education»

La guerre au programme dans les

lycées et sur les campus par PHILIPPE BERNARD

par JACQUES DE BARRIN

**DBF ALAIN FRACHON** 

par CLAIRE TRÉAN

Pages 3 à 7

Pages 31 et 32

Page 17

et RAPHAELLE RÉROLLE

mettre fin aux combats.

perche tendue...»

ritoires occupés

chimiques?

Une règle d'or de toute admi-

homologue américain, de signer à Washington, une déclaration conjointe L'intensification des combats n'a pas annuel sur l'état de l'Union, M. Bush a

l'Irak de Saddam Hussein. La déclaration américano-soviétique envisageait, elle, une « cessation des hostilités », « si l'Irak s'engagealt sans équivoque à se retirer du Koweit », et si « cet engagement [était] suivi immédiatement de mesures concrètes qui conduisent au respect total des résolu-tions du Conseil de sécurité»

De plus, la déclaration com-mune, fruit de la dernière journée d'entretiens à Washington entre le secrétaire d'Etat M. James Baker et le ministre soviétique des affaires étrangères M. Alexandre Bessmertnykh. évoquait ce qui pourrait se passer après l'évacuation du Koweit.

Lire in suite page 4



affirmé M. Roland Dumas.

tenir une querre est en voie d'anéantis-

provoqué de remous ni dans les milieux

politiques ni dans l'armée. Les « buts de

guerre» de la France n'ont pas changé, a

La démission de M.,Chevènement n'a

La première rencontre à Durban, mardi 29 janvier, entre MM. Nelson Mandela, vice-président de l'ANC et Mangosuthu Buthelezi, dirigeant du mouvement zoulou Înkatha, s'est achevée par un appel conjoint à la paix.

«Nous avons franchi un grand pas», s'est exclamé M. Mandela à l'issue de cette réunion historique, la première depuis plus de trente ans entre les deux dirigeants de mouvements politiques rivaux. Ce sommet constitue en quelque sorte la reconnaissance de la légitimité du courant qu'incarne le «chef-ministre» du bantoustan du Zwazulu. Néanmoins, ce n'est pas une poignée de main chaleureuse, quelques heures de discussions et l'appel à la trêve qui vont mettre fin aux luttes fratricides entre les deux mouvements, qui ont déjà fait plus de 5 000 morts depuis 1986 et ont débordé l'an dernier de la province du Natal vers celle du Transvaal. Les divergences idéologiques demenrent. Reste aux deux parties à les accepter et à les tolérer.

Lire page 14 Particle de FREDERIC FRITSCHER

## M. Chevènement et la logique de rupture

par Jean-Yves Lhomeau

Il importe que M. Chevènement ait offert à plusieurs reprises, depuis le mois de décembre, sa démission au président de la République. Il importe que M. Mitterrand l'ait, au moins par deux fois, refusée, puis n'ait pas su retenir son ministre de la défense. Il importe pourtant peu de savoir qui, pour accepter ou imposer une démission autant annoncée que la guerre, a laissé passer ou n'a pas su attendre le moment le plus opportun. M. Mitterrand a sans doute cu tort d'attendre, et M. Chevenement aussi.

M. Chevenement est parti à un bien mauvais moment pour le président de la République, pour les soldats dont il avait la charge, et peut-être pour son pays. Il est parti en pleine guerre. Nul ne lui fera l'injure de penser que ses raisons sont médiocres. Il était contre cette guerre, et il l'a dit dès le début du conflit. Il a néanmoins contribué à la préparer, puis à la faire: «Si j'avais démissionné, disait-il quelques jours avant de s'en aller, on me reproche-

rait d'avoir déserté. J'ai fait le choix d'assumer J'ai fait un choix républicain. » Il a enfin estimé, soudainement, que les objectifs de la guerre avaient changé sans qu'il n'y puisse plus rien et que la France était entraînée, malgré elle, par les Etats-Unis dans un affrontement sangiant qui la dépasse et dessert ses intérêts.

Sa démission a au moins le mérite de clarifier un débat que les dirigeants politiques avaient, pour la plupart, remis à plus tard. Fait-on la guerre pour le droit? Parce que la France se trouve, avec les Etats-Unis, dans le camp des démocraties? Pour le pétrole? Pour que la France tienne son «rang», comme dit M. Mitterrand, ce qui suppose qu'elle gagne au Koweit sa place dans les négociations à venir sur les conflits de la région?

La guerre pour le droit? Implicitement. M. Chevenement répond non; il estime que l'embargo suffisait. Pour le camp des démocraties? Certainement pas, s'il s'agit de prendre les Etats-Unis comme porte-drapeau. Le pétrole?

Lire la suite page 10 et nos informations pages 8 à 11

Durcissement en URSS Le Parti communiste

Différend entre M. Evin et M. Durieux

Le plan de réduction des dépenses de santé provoque un conflit entre les deux ministres page 42

Rallve de Monte-Carlo Victoire au finish de l'Espagnol Sainz page 16

EDUCATION

La relance d'HEC

 Vers un doublement de l'effectif des promotions.

« Sur le vif » et le sommaire complet

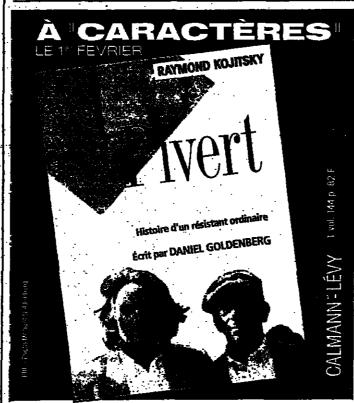

# « Touristes consommateurs » en Tchécoslovaquie

Chaque jour, des milliers de Soviétiques traversent la frontière pour écumer les magasins tchécoslovaques. Comment freiner le mouvement ?

VYSNE-NEMECKE (frontière soviéto-tchécoslovaque) de riotre envoyée spéciale

A la nuit tombée, des dizaines de cars et voitures soviétiques s'étirent encore devant le poste frontière de Vysne-Nemecke, attendant de quitter l'URSS pour la Tchécoslovaquie. Avant-goût de ces « hordes sauvages » de Soviétiques affamés dont la ruée vers l'Ouest est annoncée, en Tchécoslovaquie comme ailleurs, en termes apocalyptiques?

La réalité est différente : sagement assis dans leur Lada ou dans des bus Intourist, ces Soviétiques affrontent les heures d'attente dans le seul but d'avoir accès, l'espace d'une journée pour la plupart, aux magasins chécoslovaques qui sont, à leurs

yeux, autant de cavernes d'Ali Baba. Et de regagner leurs foyers une fois les emplettes faites. Ne demandez pas à ces « touristes » ce qu'ils cherchent. « Toul. Vous avez vu nos magasins à nous?», répond avec irritation Véra, « vétéran du travail » de son usine, qui a eu droit à ce titre à une place dans un bus.

Ces « tours », organisés en vertu d'accords bilatéraux, se déversent aussi en Pologne et les files de voitures à la frontière de Terespoi, entre Moscou et Varsovie, sont encore plus impressio-nantes dit-on ici, comme pour se consoler. Car Tchèques et Slovaques, qui commencent à leur tour à se plaindre de pénuries, n'apprécient guère le phénomène.

Il avait atteint un premier som-

«simplifié» de sortie du territoire soviétique pour les habitants des régions frontalières (sur simple récépissé de la police). A Michalovce, le premier bourg slo-vaque à 40 kilomètres de la frontière, « on pouvait compter jusqu'à trente cars garés tous les jours sur la place centrale», racontent les habitants avec un frisson rétrospectif.

SOPHIE SHIHAR Lire la suite page 12

Paris • ILE-DE-France

sion des axes rouges. 🗷 Le funiculaire de Montmartre



## DÉBATS

## La guerre du Golfe

L'après-guerre risque d'être diffi-cile pour les Palestiniens qui ont

des droits légitimes, mal servis par une direction politique qui a fait faillite de façon manifeste. Com-

ment l'OLP pourra-t-elle valable-

ment légitimer son refus de l'occu-

pation israélienne en Cisjordanie

alors qu'elle aura cautionné de

facto l'annexion d'un Etat pacifi-

Comment fera-t-elle croire

désormais qu'elle se contenterait

de la création d'une entité palesti-nienne aux côtés de l'Etat juif alors

qu'elle souscrit aujourd'hui à un

panarabisme exclusif et sectaire?

Comment pourra-t-elle espérer

éveiller la confiance, même réser-

vée, des Israéliens alors qu'elle

aura commis l'erreur impardonna-

ble de s'associer à un tyran qui a

fait planer sur des millions de juifs

## Les mauvais calculs de l'OLP

par Alain Dieckhoff

BBA EBAN, l'ancien minis-tre des affaires étrangères d'Israël, aurait dit un jour, alors qu'il était particulièrement en verve, que les Palestiniens ne rataient jamais une occasion de rater une occasion. Vrai ou faux, cet aphorisme a au moins le mérite de soulever une question essen-tielle: l'OLP n'a-t-elle pas choisi une stratégie contre-productive pour la cause même qu'elle pré-tend servir, en prenant aussi mani-festement fait et cause pour Sad-dam Hussein? Ne sera-t-elle pas la première victime politique du

rement, l'organisation palestinienne a été frappée par des mesures de rétorsion de la part de ses bailleurs de fonds, les pétro-monarchies du Golfe. Depuis le mois d'août dernier, les ressources de l'OLP ont été amputées de moi-tié (perte de plus de deux milliards de dollars), les pays du Golfe ayant réduit ou carrément supprimé (cas du gouvernement koweitien en exil) leurs contributions. L'infrastructure du mouvement, ses institutions économiques, culturelles, diplomatiques, ont été sérieuse-ment touchées par des coupes bud-

#### immaturité politique

Dans les territoires occupés, nombre d'établissements palesti-niens auxquels les émirs prodiguaient leurs largesses ne recoivent plus un sou. Près de 100 000 per-sonnes qui dépendaient, dans les territoires, des revenus de mem-bres de leurs familles installés au Koweit sont dans le même cas. Aiontons une les dizaines de miliers de Palestiniens qui sont restés dans l'émirat risquent de se trou-ver en bien manvaise posture lorsque les offensives terrestres démarreront Il est assez ironique de constater que près de 25 000 Pales-tiniens du Golfe ont cru plus sage de se placer, pendant qu'il en était encore temps, sous la protection de... « l'ennemi sioniste ». Titulaires de cartes d'identité israéliennes, ils ont préféré retourner en Cisjordanie plutôt que de se placer sous la férule du maître de Bagdad.

Mais là n'est pas l'essentiel. Les dommages politiques de l'aligne-ment de l'OLP sur l'Irak sont autrement plus sérieux, y compris dans le monde arabe. Persona non grata dans la péninsule arabique. Arafat a aussi désormais un lourd contentieux avec l'Egypte de Moubarak, le rais n'ayant guère appré-cié que cette OLP dont il s'était fait l'ambassadeur en Occident pour en vanter la modération se soit retrouvée sur les positions extrémistes et sans concession de

L'argumentation palestinienne veut que l'OLP ait été quasiment contrainte à adopter une position pro-irakienne après la rupture du dialogue américano-palestinien de Tunis au printemps dernier. Que les dirigeants palestiniens avancent très sérieusement une telle idée est

pour le moins affligeant. D'abord. il n'est pas inutile de rappeler à ceux qui auraient la mémoire courte que la suspension des contacts a résulté de la multiplication des actions terroristes contre l'Etat hébreu qui se poursuivaient avec une régularité de métronome alors même qu'Arafat clamait, en Europe, qu'il s'était résolument engagé sur la voie de la diplomatie. Ensuite, et surtout, si l'OLP a vraiment choisi de se ranger aux côtés du plus belliciste des chefs arabes pour avoir été « congédiée » par les Américains, cette attitude qui relève davantage du dépit amou-reux que du raisonnement logique jette une cruelle lumière sur l'immaturité politique du mouvement

Au moment où la crise du Golfe a éclaté, l'alternative était pourtant simple: si l'OLP avait effectivement, comme elle le prétendait sur tous les tons, opté, depuis la proclamation de l'Etat palestinien en 1988, pour une solution négociée, il lui fallait impérativement rester, au minimum, dans une prudente expectative. Dans ce cas elle aurait gagné en crédibilité, ce qui lui aurait permis plus facilement de rentrer en grace auprès de la super-puissance américaine qui, qu'elle le veuille ou non, est la seule à compter véritablement dans la région. Un soutien aux pays arabes de la coalition alliée aurait été un signe positif pour convaincre les Etats-Unis que l'OLP avait amorcé un changement stratégique et non un simple virage tactique.

La célérité avec laquelle l'organisation palestinienne a emboîté le pas à l'Irak qui démontre chaque iour ses intentions homicides envers Israel donne toutefois un poids considérable au second terme de l'alternative. En fait, l'OLP n'avait en rien renoncé à sa volonté de commettre un politicide contre Israël (en clair, rayer cet Etat de la carte), et toute la prétendue modération n'était qu'un leurre destiné à abuser dirigeants politiques occidentaux et hommes de bonne volonté.

## Le chef des armées

par Raphael Hadas-Lebel

N a dit de la dissussion nucléaire qu'elle avait plus fait pour l'enracinement de la primauté présidentielle que bien des articles de la Constitution de 1958 : un simple décret du 14 janvier 1964 n'a-t-il pas donné compétence au président de la République pour donner directement « l'ordre d'engagement » des forces nucléaires? La guerre du Golfe, qui ne met heureusement en jeu que des forces classiques, pourrait marquer de façon encore plus profonde le rôle prééminent du chef de l'Etat. Face à la guerre - la première de ce type depuis 1958, - les autres institutions de la République ne sont certes pas inertes, mais leur rôle apparaît anjourd'hui singulièrement

la menace de la mort par les gaz? La primauté du président de la République trouve son fondement ▶ Alain Dieckhoff est chargé de dans le célèbre article 15 : « Le prérecherches au CNRS et maître de conférences à l'IEP de Paris. sident de la République est le chef

TRAIT LIBRE

COURRIER

des armées. » Mais cette compétence traditionnelle du chef de l'Etat, qui remonte à la Constitution de 1791, n'a longtemps eu qu'une signification symbolique. On Γa vu en 1917 avec Clemenceau - c'est lui et non Poincaré qui « fait la guerre ». On l'a vu en 1940 avec Albert Lebrun. Quant à la Constitu tion de 1946, elle disposait – subtil distinguo – que le président de la République « prend le titre » de chef

Qu'il n'en soit plus de même depuis 1958, et surtout depuis l'élection du président au suffrage univer-sel, c'est l'évidence. Mais on aurait pu croire que le rôle du chef de l'Etat, président du conseil de défense, se limite à la définition d'ensemble de la politique de défense. L'expérience des dernières emaines montre que cette primauté va bien au-delà.

C'est François Mitterrand qui, dès les premiers jours d'août, a arrêté la politique française dans la crise du Golfe, présidant des conseils restreints, multipliant les contacts personnels avec George Bush et les principaux chefs d'État et de gonvernement intéressés, s'adressant au Parlement par voie de message, informant directement l'opinion par des allocutions à la nation, mais aussi par une douzaine de « points de presse » sans précédent. On sait maintenant que c'est ini qui, il y a déjà plusieurs semaines, a donné son accord sur le plan d'emploi de nos troupes, arrêté dans le cadre de la planification élaborée au sein de l'état-major des puissances alliées : cette planification, qui précise de façon détaillée les missions confiées aux forces françaises, est maintenant mise en œuvre sous la coordination de l'état-major allié.

Depuis que les hostilités sont ouvertes, le président tient quoti-diennement une rétinion d'état-major – forme équivalente d'un conscil de défense – regroupant non seule-ment le premier ministre et les ministres concernés (affaires étrangères, intérieur, défense), mais encore le chef d'état-major général des trois armes et les principaux col-

tenant des propos qui, sans doute,

d'être présentés au public dans

Pareille atteinte à la dignité

humaine ne peut être justifiée par

le souci d'informer. Jusqu'à quel

degré d'avilissement n'ira-t-on

pas pour racoler le téléspecta-

BIBLIOGRAPHIE

GEORGES TRUDELLE

l'état auquel on les a réduits ?

laborateurs de la présidence. Et c'est le chef d'état-major particulier du président, l'amiral Lanxade, qui assure la liaison avec le chef d'étatmajor des armées pour le suivi per-manent des opérations. Au point que d'aucuns se prement à considé-ter que l'amiral Lanxade est aujour-d'hui le véritable ministre de la

Dans ces conditions, les autres rouages de l'Etat se trouvent désormais cantonnés dans un rôle certes indispensable, mais limité et subordonné. Le premier ministre, « responsable de la défense nationale » aux termes de l'article 21 de la Constitution et à qui l'ordonnance du 7 janvier 1959 confère en principe « la direction générale et la direction militaire de la défense», se borne surtout - outre sa participa-tion aux réunions présidentielles - à assurer la liaison avec le Parlemen - il l'a fait avec conviction lors du dernier débat, – à informer chaque semaine les chefs de groupe parlementaire, et coordonne la mise en œuvre des mesures à caractère financier, humanitaire ou touchant

#### Au palais de l'Elysée

Au Quai d'Orsay, la cellule de crise mise en place en août dernier continue de traiter avec diligence le cas de nos concitoyens vivant dans les zones de dangers, tandis que les collaborateurs du ministre d'Etat animent des réunions de réflexion sur l'évolution diplomatique du conflit. Quant au ministère de la défense, c'est le centre opérationnel des armées où sont relayées à la fois les informations militaires et les décisions opérationnelles. Mais son rôle de plaque tournante se limite, comme il se doit, à la mise en œuvre d'orientations arrêtées ailleurs.

Cette concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l'Etat détenteur de la responsabilité ultime, n'a rien pour surprendre. Une situation du même type s'observe autour du président Bush, « commandant en chef des armées de terre et de mer des États-Unis» et mier ministre britannique. C'est la rançon des guerres modernes. En approuvant à une forte majorité la déclaration de politique générale du gouvernement Rocard, c'est en fait au président de la République que le Parlement – qui n'est d'ailleurs plus en session – a donné une manière

Mais on ne peut s'empêcher de penser que, au-delà des dispositions constitutionnelles qui font du prési-dent le « garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire», la situation insolite qui résultait, ces dernières semaines, des états d'âme du ministre de la défense n'est sans doute pas étran-sère au transfert spectaculaire de la conduite de la guerre au palais de

► Raphaĕi Hadas-Lebel est pro-fesseur à l'Institut d'études poli-

#### Des images ne correspondent pas à leur penhumiliantes sée ? A-t-on songé qu'on ajoute à leur souffrance l'humiliation

Je suis indigné par la présenta-

tion qu'a faite notre télévision

des images de prisonniers améri-

cains parlant devant la télévision

A-t-on songé que ce sont des

hommes qui, selon toute vraisem-

blance, ont été battus, torturés,

menacés, que l'on nous présente

La quatrième convention de Genève, adoptée après le second conflit mondial, a voulu prévenir les effets d'opérations pouvant atteindre les populations civiles. Cependant, il semble qu'aucune partie au conflit n'ait pris des mesures pour mettre en œuvre les dispositions des articles 14 et 15 de cette convention. Celles-ci prévoient des zones et localités sanitaires et de sécurité (art. 14). notamment pour les malades, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les mères de ieunes enfants. Par ailleurs, des zones neutralisées (art. 15) pour les

blessés, les malades et les per-sonnes civiles sont à créer. Il importe que les instances de l'ONU rappellent à toutes les par-

LES ENFANTS DE BÉTHANIE, L'HISTOIRE D'UNE FAMILLE PALESTINIENNE,

de Said Aburish, Grasser, 284 P., 98 F. A force de vouloir relater

l'« histoire » du conflit du Proche-Orient, on finit par oublier celle des protago-nistes. En choisissant de parler des Palestiniens, Saïd Aburish a sagement évité de commettre le énième ouvrage sur la « question palesti-

Beaucoup plus utilement, fuyant le « mélo » et privilégiant le picaresque, il retrace les aventures de son village - Béthanie, aujourd'hui une banlieue de Jérusalem - au cours du siècle et celles, non moins mouvementées, de sa familie, la tribu des Aburish. îmmense originalité et singularité d'un ouvrage portant sur cette région : c'est écrit

Un village de Palestine avec humour... et mériterait. pour cette seule raison,

> Cela commence avec un grand-père haut en couleur, Khalil, qui, bon musulman, découvrit tout le profit qu'il pouvait tirer des lieux saints chrétiens du village – le tombeau de Lazare, notamment et se refusait à boire de l'aicool, sauf « du Black Labei avec de l'eau ».

La saga des « Enfants de Béthanie » va se dérouler sous quatre régimes politiques différents et couvrir trois générations que les conflits, la guerre, la naissance d'Israel, la politique des pays arabes, les choix personnels des uns et des autres, l'Histoire et la vie, en bref, vont disperser aux quatré coins du globe.

Trente-six petits-enfants, vingt-deux pays, des profils qui vont du banquier américain au militant de l'OLP au

Liban, des adresses qui vont de Park Avenue au camp de réfugiés, en passant par Paris et Londres. Plus grand-chose de commun entre eux aujourd'hui les Aburish? Si, tout de même, dit joliment l'auteur.

ies civils

La guerre du Golfe a déjà fait des victimes civiles en Israël et en Irak. Les Etats agissant sous le mandat des Nations unies visent des objectifs militaires, mais des destructions plus vastes sont à craindre. A cet égard, une action de police doit être conduite en sauvegardant les vies et être proportionnée aux actes qui l'ont rendue

ties les exigences du droit humani-taire dont, aujourd'hui, le respect ne peut que provoquer la cessation des hostilités.

YVES LAURIN

Le Monde

Gérant : André Fontaine, directeur de la publication Jacques Fauvet (1989-1982) André Laurens (1982-1985) Directeur de la rédaction : Deniel Vernet

Administrateurs délégués ; atolne Griset, Nelly Pierret Rédacteurs en chef : Bruno Frappat, Jacques Amairic, Jean-Marie Colombani Philippe Herreman, Robert Solé

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE. 75501 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 40-65-25-25 86copleur: (1) 40-65-25-99 ADMINISTRATION: I, PLACE HUBERT-BEUVE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél. : (1) 40-65-25-25 Hécopleur : (1) 49-60-30-10

Le Monde

NUMÉRO HORS SÉRIE

GOLFE GUERRE

36 pages

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

∉il y a l'ombre lointaine du village (qui) continue à habiter C'est cette ombre-là, cet attachement à un morceau de terrain ingrat, qui fonde l'identité palestinienne. Aburish en parle avec passion, avec sa vision à lui Palestinien - souvent très personnelle et engagée - de l'histoire du Proche-Orient, mais sans jamais que le récit ~ fort bien traduit de l'anglais par la journaliste Marion Scali donne dans le cliché militant ou moralisateur, **ALAIN FRACHON** 

## Le film des événements

Une perche tendue...

Ce que M. Jean-Pierre Chevènement a dit tout haut, mardi démission - « la logique de guerre risque de nous éloigner, chaque jour, des objectifs fixés par les Nations unies », - le porte-parole du président Mikhail Gorbatchev l'avait dit, presque aussi nettement, quelques heures plus tôt. en annoncant des «initiatives» pour éviter que les hostilités en cours ane se transforment en un conflit monstrueux». Cette déclaration donneit à penser que Moscou et Washington ne partageaient plus tout à fait les mêmes vues sur la manière d'amener Saddam Hussein à résipiscence.

Mais, autant pour satisfaire l'amour propre de son opinion publique que pour «acheter» le silence de la Maison Blanche sur la question balte, le Kremlin a, finalement, décidé de signer, mardi, avec les Etats-Unis une déclaration conjointe favorable à l'arrêt des hostilités si le maître de Bagdad s'engage « sans équivoque a à se retirer du Koweit.

«Cet engagement doit être suivi immédiatement de mesures concrètes qui conduisent au respect total des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU», ont précisé le chef de la diplomatie soviétique en visite à Washington et son homologue

américain. Cette perche tendue n'a guère de chances d'être saisie par Saddam Hussein. Dans son discours annuel sur l'état de l'Union, le président George Bush n'a pas donné l'impression de s'engager dans une logique de paix. «Je suis heureux d'annoncer, a-t-il dit devant les deux chambres du Congrès, que nous sommes sur la bonne voie. La capacité de l'Irak à soutenir une guerre est en voie d'anéantissement. Nos investissements, notre entraînement, nos plans, tout

#### « Pure vantardise »

Aussi bien les ruses de Saddam Hussein mettant par exemple une partie de sa flotte aérienne à l'abri en Iran (Téhéran vient de nier l'existence d'un «accord secret» avec Bagdad) que les incessantes menaces des médias irakiens promettant aux forces alliées « d'utiliser toutes les armes pour leur casser l'échine de manière décisive », disent clairement que la guerre sera peut-être plus dure et certainement plus longue que prévu.

Faut-il prendre au sérieux les menaces de guerre non conventionnelle agitées, à mots couverts, par Saddam Hussein? Pour le chef adjoint de l'état-major de

l'armée de terre soviétique, le général Norat Ter-Grigoriants, cette affirmation est une pure vantardise ». Il n'empêche que les forces de la coalition ne s'interdisent pas, en cas de riposte, d'utiliser les mêmes armes que l'ennemi irakien. Si attaque chimique il y a, la réponse des alliés serait cessentiellement classique», a indiqué, mardi, le général Germanos, le porte-parole des armées

[Les alliés] devraient se dépêcher d'aller au contact de l'ennemi afin que l'Irak puisse moins facilement avoir recours aux armes chimiques et bactériologiques », a suggéré le général Ter-Grigoriants. A quand donc l'offensive terrestre? Déjà, les forces de la coalition ont commencé de bombarder, au Koweit, les premières lignes trakiennes. D'autre part, l'aviation alliée a détruit, dans le désert koweitien, un convoi de 24 chars ennemis et attaqué, dans le Golfe, une flottille de 17 petits patrouilleurs irakiens.

Simultanément, les forces de la coalition multiplient les raids aériens - 2782 en 24 heures contre la redoutable garde présidentielle, solidement retranchée dans le sud de l'Irak, sans être, cependant, en mesure d'évaluer la portée des coups qu'elles lui sont, paraît-il, «très bien enterrées ». Le commandant du contingent britannique a, d'autre part, annoncé que les alliés avaient détruit près de 80 % des capaci-tés irakiennes de raffinage de pétrole en procédant notamment au bombardement de l'usine pétrochimique de Bassorah.

### le «fauve»

L'Irak n'en a pas moins revendiqué, mardi, la réussite de plusieurs incursions contre des positions alliées en territoire saoudien, qui ont causé à l'ennemi des pertes énormes». Citant un porte-parole militaire, l'agence officielle de presse INA, qui a annoncé avec une célérité à peine surprenante la démission de M. Chevènement, a affirmé, mardi, qu'e un aviateur étranger fait prisonnier» (dont la nationalité n'a pas été précisée) avait été tué lors d'un raid aérien des forces de la coalition contre Bagdad. Ce pilote avait été placé, comme « bouclier humain », dans les

Le premier ministre israélien s'est dit « très intéressé par une participation active à la lutte contre l'Irak ». Mais, a ajouté M. Itzhak Shamir, «la composition

bâtiments du ministère de l'indus-

le faire sans une coordination préalable avec les Etets-Unis ». En attendant, l'Etat hébreu a immédiatement répliqué à des tirs de roquettes qui se sont abattues, mardi, sur la «zone de sécurité » qu'il occupe dans le sud du Liban. Au moins trois Palestiniens ont été tués et huit autres blessés dans le bombardement du camp de réfugiés de Rachidiyé, auquel ont participé la marine, l'artillerie et un hélicoptère.

« En raison de la sévère menace qui pèse sur l'existence de l'Etat d'Israēla, l'Allemagne, qui a accru de 5.5 milliands de dollars sa participation à l'opération ∢ Tempête du désert » pour le premier trimestre de 1991, a promis d'honorer les demandes de Jérusalem et de lui livrer « des équipements et du matériel pour la protection

«Nous pensons qu'il ne s'agit pas d'une guerre entre fidèles et infidèles mais d'une question de pouvoir et de domination», a jugé l'ambassadeur iranien à l'ONU. Dans un langage plus imagé, le primat de l'Eglise d'Angleterre a estimé que « cette guerre est nécessaire au sens où il est nécessaire de résister à un fauve en liberté...»

**JACQUES DE BARRIN** 

### Le message sur l'état de l'Union

# M. George Bush: «Nous gagnerons...»

Voici les principaux extraits du traditionnel message sur l'état de l'Union, prononcé, mardi 29 janvier, par le prési-dent George Bush devant le Congrès. Un discours qui a été consacré pour l'essentiel à la guerre du Golfe.

«En tant qu'Américains, nous accepter nos responsabilités pour mener le monde loin du chaos sombre des dictateurs, vers une promesse plus lumineuse de jours meilleurs. La guerre du Golfe n'est pas une guerre que nous avons voulue. Nous avons travaillé dur pour éviter la guerre. Nous sommes sur la voie prévue. La capacité de l'Irak à soutenir une querre est en train d'être détruite. Le temps ne sera pas le salut de

» Notre objectif dans le Golfe demeure inchangé : chasser l'Irak du Kowert, restaurer le gouvernement légitime du Koweit et assurer la stabilité et la sécurité de cette

région critique. [...] Laissez-moi dire clairement ce que j'entends par la sécurité et la stabilité de la région. Nous ne voulons pas la destruction de l'Irak, de sa culture ou de son peuple. Au contraire, nous voulons un Irak qui utilise ses grandes ressources non pour détruire, non pour servir les ambitions d'un tyran, mais pour bâtir une vie meilleure pour lui-même et ses voisins. Nous voulons un Golfe où le conflit ne soit plus la règle, où les forts ne soient ni tentés ni capables d'intimider les faibles.

#### « Ce dictateur brutal... »

» La plupart des Américains savent d'instinct pourquoi nous sommes dans le Golfe. Ils savent que nous devions arrêter Saddam maintenant, pas plus tard. Ils savent que ce dictateur brutal fera n'importe quoi, utilisera n'importe quelle arme, commettra n'importe quel abus, quoi que doivent souffrir de nombreux innocents. [...] Ils savent que nous devons nous assu-rer que le contrôle des ressources mondiales de pétrole ne tombe pas entre ses mains uniquement pour financer de nouvelles agressions.

» Le courage et le succès des pilotes de la RAF, des Koweitiens, des Saoudiens, des Français, des Canadiens, des Italiens, des pilotes du Qatar et de Bahrein sont la preuve que pour la première fois depuis la seconde Guerre mondiale unie. Le rôle dirigeant des Nations unies, jadis uniquement un idéal espéré, confirme maintenant la vision de leurs fondateurs. » Le monde doit se demander ce

que pense:le dictateur d'Irak. S'il croit qu'en visant des civils innocents en Israel et en Arabie saoudite il gagnera un avantage, il se trompe complètement. S'il croit qu'il fera progresser sa cause par un terrorisme écologique tragique et méprisable, il se trompe complè tement. [...] Et s'il croit qu'en maltraitant les prisonniers de guerre de la coalition il gagnera des bénéfices, il se trompe complètement.. Nous gagnerons dans le Golfe. Et quand nous le ferons, la communauté mondiale aura envoyé un

avertissement durable à tout dictateur ou despote, présent ou à venir. envisageant une agression hors la loi. Le monde peut donc saisir cette chance pour remplir la promesse tant attendue d'un nouvel ordre mondial où la brutalité sera sans récompense et où l'agression rencontrera une résistance collec-

#### « Aider les Baltes »

de cet effort. Seuls parmi les nations du monde, les États-Unis ont eu à la fois la stature morale et les moyens de la soutenir. Nous sommes le seul pays au monde qui pouvait rassembler les forces de la paix. Cela constitue le fardeau de Etats-Unis le phare de la liberté » Nos relations avec l'Union

soviétique sont importantes, non seulement pour nous, mais pour le monde. Ce sont ces relations qui ont contribué à établir des changements historiques. Mais comme beaucoup d'autres nations, nous nous sommes sentis gravement concernés par la violence dans les pays baltes, et nous avons fait part de cette inquietude aux dirigeants

» Le principe qui nous a guidés est très simple : notre objectif est d'aider les Baltes, pas de punir l'Union soviétique. Dans nos récentes discussions avec les dirigeants soviétiques, il nous a été donné des indications qui si elles sont suivies, pourraient amener à

un retrait de certaines forces soviétiques, une réouverture du dialogue avec les Républiques et une certaine prise de distance avec la

» Nous suivrons avec attention les développements de la situation, et nous maintiendrons nos contacts avec le leadership soviétique pour l'encourager a poursuivre ses enga-gements en-faveur de la démocratie et des réformes.

> Si-c'est possible, je désire contribuer à jeter les bases solides d'une coopération soviéto-américaine, pour un avenir porteur de davantage de paix pour l'ensemble

Lire page également page 31 l'ar-ticle de notre correspondant à New-York, Serge Marti, sur les déclara-tions de M. George Bush consa-

La proposition commune américano-soviétique sur la paix dans la région

### La guerre peut prendre fin si l'Irak « s'engage sans équivoque » à se retirer du Koweït

Voici les principaux extraits de la déclaration, rendue publique mardi 29 janvier, à l'issue de trois jours de discussions à Washington entre le secrétaire d'Etat américain, M. James Baker et le chef de la diplomatie soviétique, M. Alexandre Bessmert-

«Les deux ministres ont rappelé l'adhésion de leurs pays aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU relatives à l'agression irakienne contre le Koweit, Ils ont exprimé le regret que les nombreux efforts des Nations unies, d'autres organisations internationales et les efforts de certains pays aient tous été découragés par l'Trak (...). Le secrétaire d'Etat Baker a insisté sur le fait que les Etats-Unis et la coalition alliée s'efforcent d'obtenir la libération du Koweit, non la destruction de l'Irak. Il a répété que les Fiais-Unis n'ont aucun grief à l'encon-

re de Paris

tre du peuple irakien, et ne menacent pas l'intégrité territoriale de l'Irak (...). » Le ministre des affaires étrangères Bexmertnykh a pris note de la position américaine et exprimé son accord sur le fait que le retrait de l'Irak du Koweit doit rester le but de la communauté internationale (....).

» Les ministres continuent à croire que la fin des hostilités est encore possible si l'Irak s'engage de manière non equivoque à se retirer du Koweit. Ils pensent également que cet engagement doit être accompagné par des mesures inumédiates, concrètes, débouchant sur l'application intégrale des résolutions du Conseil de sécurité [de l'ONU] (...)

» Les dirigeants irakiens doivent respecter la volonté de la communauté internationale. Ce faisant ils auront la sibilité de mettre un terme à la violence et à l'effusion de sang. Les minist`res ont estimé qu'établir la sta-

fin du conflit, sur la base d'accords de sécurité solides. Travailler à réduire les risques de guerre et de mésentente sera alors essentiel, en raison notammen de l'équilibre fragile d'une région où la spirale de la violence ne peut qu'engendrer l'extrémisme (...).

premier ministre israélien, M. Yitzhak Shamir, a « regretté » mercredi 30 janvier que son pays n'ait pas été consulté par Washington avant la déclaration américano-soviétique. « A première vue, cette déclara tion ne constitue pas un changemen de la politique américaine et n'établit pas un lien entre la crise du Golfe et le conslit israelo-arabe », a cependant précisé M. Shamir à la radio israé» Oui, les Etats-Unis supportent une part majeure dans la direction

Sécurité renforcée à la Maison Blanche et au Congrès Le « bunker » du président

### WASHINGTON

correspondance

Des canons antiaériens sur les toits des bâtiments officiels et de la Maison Blanche... Ce n'est pas une première : avant même les mesures de sécurité exceptionnelles nécessitées par le conflit du Golfe, ce spectacle était monnaie courante pendant la seconde guerre mondiale. même si, comme le précise l'éditorialiste David Brinkley dans ses Mémoires, la plupart de ces canons étaient en bois.

Cette fois, à la différence des années de guerre du Vietnam, où personne n'envisagean d'être un our victime d'un attentat du Vietcong, la menace du terrorisme est prise très au sérieux. Des tireurs d'élite sont en permanence aux aguets sur le toit de la Maison Blanche. Leur présence, ainsi que celle des policiers, l'arme en évidence, quadrillant Pennsylvania Avenue. tandis que les visites publiques de la Maison Blanche sont supprimées, donnent ainsi à la demeure des présidents améri-

cains un léger caractère de bunker qui ne serait pas pour Mais un bunker très conforta-

ble. Et les adjoints du président

passent leur temps au sous-sol dans la « situation room », une inconfortable, exiguē, essentiellement accabiante », selon cet ancien habitué des lieux qu'est Henry Kissinger, où sont installés les téléscripteurs et ordinateurs perfectionnés qui transmettent vingt-quatre heures sur vingt-quatre les informations des services de renseignement, des agences de presse, etc. Le président n'a d'ailleurs même pas besoin d'y descendre, la grande fête médiatique qu'est devenue cette guerre du Golfe lui apporte les nouvelles plus vite sur l'écran de son récepteur installé à côté du bureau Ovale. Encore faut-il de temps à autre

que George Bush se résigne lui aussi à sortir de son bunker. Son message sur l'état de l'Union, prononcé dans un Capitole transformé en champ d'exercice militaire, aura fourni aux services de

sécurité l'occasion de se surpasser. Jamais autant de précautions n'avaient été prises sur le parcours emprunté par le président pour se rendre au Congrès. Le nombre des limousines officielles avait été augmenté pour « servir de leurre » et dérouter ainsi tout terroriste embüsgué. Les rues, dans un vaste quadrila tère menant au Capitole, avaient été fermées plusieurs heures avant le départ du convoi de la Maison Blanche, et des appareils spéciaux propres à détecter un matériel explosif en « reniflant l'air » avaient été installés. Quant aux agents des services secrets attachés à la personne du président, ils portaient des petits sacs verts de l'armée, contenant des masques à gaz. En principe, ces masques étaient destinés à les protéger en cas d'utilisation de gaz lacrymogènes contre des protestataires trop audacieux. Mais on s'inquiétait aussi d'une éventuelle tentative d'émission de gaz toxiques dans l'aile ouest

**HENRI PIERRE** 

# BE la guerre en tace Minc ● Adler ● Gallo ● Léotard ● Bergé ● Guattari ● Wolton ● Kepel ● Lipovetski ● Halter ● De Beaucé ● Konopnicki ● Stéphane ● Lévy ● Mermet ● Ory ● Miller ● Geremek ●

### Le message sur l'état de l'Union du président George Bush

## Si l'Irak s'engageait à se retirer du Koweït...

« Un processus de paix significatif [...] y compris entre Israël, les pays arabes et les Palestiniens » est-il écrit dans cette déclaration. Il n'est pas, bien entendu, question d'établir un « lien » formel entre ce a processus de paix » et l'évacua-tion du Koweit, et il n'est pas non plus question d'une conférence internationale. Mais Washington et Moscou conviennent tout de même que les divers problèmes de la région ne sont pas tout à fait indépendants les uns des autres : «Au lendemain de la crise du Golfe, les efforts américano-soviétiques pour promouvoir la paix entre Arabes et Israéliens et la stabilité dans la région, en consultation avec d'autres parties, seront grandement faci-lités et accrus ». C'est infiniment moins que ce que réclamait Saddam Hussein, mais c'est tout de même, de la part des Etats-Unis, un petit geste.

S'agit-il pour autant d'une ouverture, d'une « perche » tendue à l'Irak ? Le texte en lui-même pourrait prêter à cette interprétation - mais le contexte semble impliquer le contraire. D'abord. c'est le ministre soviétique, et lui seul, qui a donné lecture de cette déclaration « commune », le secrétaire d'Etat américain brillant par son absence. Ensuite, les fonctionnaires de la Maison Blanche se sont immédiatement employés à minimiser l'importance de ce texte, à souligner qu'il ne contenait en fait rien de neuf.

#### Concession formelle à l'URSS

Enfin, rien dans le discours de M. Bush lui-même n'est venu faire écho à cette proposition de cessezle-feu, et encore moins à une quelconque solution des autres pro-blèmes de la région, le président que son intention n'était pas de « détruire l'Irak ».

Dans le même temps, aussi bien la conduite des opérations sur le terrain que les déclarations des porte-parole du Pentagone on des pilotes en retour de mission indiquent que les Etats-Unis sont déterminés à poursuivre leur entre-prise de liquidation systématique de l'armée irakienne, désormais grandement facilitée par l'affaiblis-sement considérable de ses défenses anti-aériennes.

La déclaration commune revêt donc toutes les apparences d'une concession formelle à l'URSS, vraisemblablement destinée à ren-dre plus aisée pour M. Gorbatchev la poursuite de son soutien à la politique de la coalition anti-irakienne et donc des Etats-Unis.

Dans son message sur l'état de l'Union, M. Bush a d'ailleurs évoqué les relations soviéto-américaines (c'est le seul suiet de nolitique étrangère qu'il ait abordé, en dehors du Golfe), et il l'a fait en termes positifs, mais voilés de pru-dence. Ainsi a-t-il exprimé son désir « de poursuivre l'édisication d'une base solide à la coopération américano-soviétique », mais en faisant précéder sa phrase d'un « si possible » qui en dit long sur les doutes qui assaillent désormais l'administration.

M. Bush a aussi fait état de sa « profonde inquiétude » devant « la violence dans les pays baltes». S'adressant à des congressistes qui ont manifesté leur soutien aux indépendantistes baltes de manière beaucoup plus nette que la Maison Blanche, M. Bush a exposé « le principe simple» qui l'a guidé : « Notre objectif est d'aider les peuples baltes à réaliser leurs aspirations, pas de punir l'Union soviétique » - ce qui paraît exclure, à ce stade, des mesures de rétorsion

économique. Le président améri-cain a aussi donné l'impression que ses efforts n'étaient pas tout à fait vains : « Dans nos récentes discussions avec la direction soviéti-que, on nous a donné des indications qui, si elles sont suivies certaines forces soviétiques, à une réouverture du dialogue avec les Républiques et à une renonciation à la violence ». Cependant, selon les précisions fournies par un responsable de l'administration américaine, M. Bessmertnykh se serait en fait borné à des assurances de caractère « très général », guère dif-férentes des déclarations publiques

manifestés pour l'instant, a annoncé son intention de réunir « un sommet du crime », c'est-à dire de la lutte contre le crime. Il a aussi annoncé l'élaboration d'une « stratégie de l'énergie »

mais cette promesse est vicille de deux ans. Plus concrètement, M. Bush a promis une réforme du système bancaire (Lire, page 31, l'article de Serge Marti), un effort pour le réseau routier. Sur le plan politique, il s'est engagé à favoriser une a élimination totale des comi-tés d'action politique», — ces groupes de pression qui, de plus en plus, assurent le financement des campagnes électorales et pesent en conséquence sur l'action du



Bien entendu. M. Bush a consacré l'essentiel de son discours à la guerre du Golfe, et à la glorifica-tion d'une Amérique qui, aujourd'hui comme depuis deux cents ans, prend sur elle « le dur labeur de la liberté», une Amérique dont « le leadership est indispensable», et qui « seule parmi les nations du monde, avait à la fois la stature morale et les moyens de rassembler les forces de la paix» ... Aucun doute possible, « notre cause est juste, notre cause est morale», et « nous allons l'emporter» contre le

M. Bush a été longuement et chaleureusement applaudi sur tous les bancs (c'est la tradition). Mais c'est lorsqu'il a évoqué « les dans le Golfe » que les élus se sont levés pour une interminable ovation, tandis que le président saluait ces soldats qui « luttent bravement pour apporter à l'Amérique, au monde et aux générations futures une paix juste et durable » ... Signe des temps, M= Barbara Bush, à la tribune des invités, était entourée de l'éponse du commandant en chef des troupes alliées dans le Golfe, M= Schwarzkopf, et de 'épouse du chef d'état-major, Mm Powell, et l'une et l'autre ont été applaudies comme il se doit.

Ce discours « de guerre » était aussi celui d'un président parvenu à mi-chemin de son mandat, un mandat qu'il avait entamé en annoncant une Amérique « nlus douce et plus gentille ». Et M. Bush dont la popularité a rebondi avec le conflit après avoir notablement chuté au moment de l'imbroglio budgétaire de l'automne, - ne s'est pas contenté d'évoquer les succès remportés sur le front extérieur. Il a aussi tenu à parler, assez longue-ment, de ce qu'il entend faire pour « renouveler » l'Amérique de l'inté-rieur. Mais on n'a rien entendu de bien neuf, de la part de ce prési-dent réputé s'intéresser essentiellement à la politique étrangère, et dont le bilan économique et social est généralement jugé très maigre. M. Bush, qui s'est voulu un a président de l'éducation » et a déjà organisé un « sommet de l'éducation » dont les effets ne se sont guère

Congrès, et il a, bien entendu, été applaudi à tout rompre par des élus qui dans leur grande majorité dépendent largement des contributions des « comités ». M. Bush a également enfourché une nouvelle fois son cheval de bataille préféré, celui d'une réduction des impôts sur les plus-values en capital - un projet rejeté à l'automne par les démocrates. Pour le reste, on a retrouvé quelques échos reaganiens sur le « moins d'Etat », et quelques refrains plus particuliers à l'actuel président, – notamment sa foi dans l'action bénévole des individus, ces « milliers de points de lumière » : «Si vous savez lire, trouvez quel-qu'un qui ne sait pas» (M= Bush est connue pour ses efforts d'alphamarteau, trouvez un clou»

Conformément à la tradition l'adresse présidentielle a été suivie d'une « réponse » du parti qui n'oc-cupe pas la Maison Blanche, en l'occurrence le Parti democrate. Le sénateur Mitchell, leader de la majorité à la Chambre haute, ne l'a cédé en rien au président pour ce qui est des professions de foi patriotiques et des proclamations de soutien aux troupes dans le Golfe: c'est le thème commun de tous les élus, depuis que le conflit a commencé. Mais M. Mitchell, qui, comme la plupart des dirigeants démocrates, avait voté contre la résolution autorisant M. Bush à entrer en guerre, a tout de même noté que apersonne ne saura jamais si l'autre voie » (celle des sanctions) aurait été couronnée de

succès ». il a aussi fait valoir que toute la violence du monde n'était pas le fait du seul Irak, et qu'on ne pouvait « fermer les yeux » sur ce qui se passe ailleurs, que ce soit en Chine, en Amérique centrale ou en Lituanie. M. Mitchell a noté que, puisque les Etats-Unis pouvaient fabriquer « la bombe la plus intelligente du monde», ils devraient aussi être capables de fabriquer « le meilleur magnétoscope ». somme, œuvrer au « nouvel ordre mondial », ne doit pas empêcher de a remettre en ordre sa propre mai-JAN KRAUZE

### Le recentrage du programme de « guerre des étoiles » Une nouvelle orientation

# pour les défenses antimissiles

sage sur l'état de l'Union, que les Etats-Unis devront améliorer leur protection contre des stiques à moyenne portée, M. George Bush n'a fait, en réalité, que confirmer ce qu'on savait déjà des nouvelles orientations de l'Initiative de défense stratégique (IDS), ce pro-gramme de bouclier spatial lancé en mars 1983 par son prédécesseur, M. Ronald Rea-

«Regardant vers l'avenir, a déclaré M. Bush, j'ai ordonné que le programme IDS soit recentré sur la fourniture d'une nouvelle protection contre les frappes limitées de missiles balistiques, quelle que soit leur gramme qui puisse faire face à toute future menace contre les Etats-Unis contre nos forces outre-mer et contre nos amis et alliés », a-t-il conclu, après avoir Patriot contre les Scud lancés

#### Une explosion technologique

A l'origine, le projet IDS, plus connu sous le nom de « guerre des étoiles », a été une anticipetion plus futuriste que militaire. presque un acte de foi d'un président des Etats-Unis qui croyait mettre un terme au concept même de « l'équilibre de la terreur », dès lors qu'une barrière assez étanche pourrait être dressée contre des mis-

Très vite, il est apparu. en réalité, que ce projet du Pentagone était une source quasiment inépuisable de financement pour des recherches tous azimuts dans des disciplines aussi variées que la découverte de matériaux complexes, l'élaboration de technologies ou d'automatismes modernes et la mise au point de nouveaux équipements électroniques ou infor-matiques appliquées au domaine militaire. Conçue pour

En annonçant, dans son mes- l'espace, l'IDS promettait de déboucher sur une explosion technologique d'envergure qui, en priorité, a finalement commencé par profiter aux armements classiques.

Le Patriot en est l'exemple-type : il était, d'abord, un missile contre-avion et, bénéficient des premières retombées des recherches spatiales commanditées sur fonds IDS, il a été transformé pour devenir, ensulte, un missile entimissile.

C'est à la fin de 1987 qu'on peut situer le véritable tournant du programme IDS, celui-là même que M. Bush vient d'officialiser dans son message sur l'état de l'Union. A cette époque, les Etats-Unis ont perçu d'emblée les implications de leur projet initial, d'autant que la menace couplée du balistique et du chimique, par sa prolifération même dans des pays où on ne l'attendait pas, se substituait sans la faire disparaître – à la menace nucléaire. Les Américains ont alors imaginé des sys-tèmes d'armes susceptibles de les protéger, eux et leurs alliés en Europe, en Israël et au Japon notamment, contre des missiles illants à moyenne et courte

### Plusieurs de ces projets sont donc depuis à l'étude. Leur but

est de concevoir des armes ATBM (anti-tactical ballistic missiles) contre ces engins à movenne et courte portée qui de nombreux pays et pas seulement des grandes puissances. Les armes ATBM devraient être capables d'intercapter et de détruire ces missiles offensifs. dits du « théâtre des opéra-

tions > - en phase terminale de leur course - à partir du sol ou De tels programmes ne sont pas exclusifs des projets qui demeurent l'objectif fondamental de l'IDS, c'est-à-dire la mise au point de défenses proprement spatiales contre des engins stratégiques à trajectoire balistique ou de croisière.

## La Maison Blanche dénonce la « nature amorale » de M. Saddam Hussein

La Maison Blanche s'est déclarée. mardi 29 janvier, préoccupée par les déclarations du président Saddam Hussein selon lesquelles les missiles irakiens peuvent être équipés de têtes chimiques, biologiques et

Réasissant à une interview accordée lundi par le président irakien à la chaîne de télévision CNN, M. Fitzwater a d'autre part estimé qu'il s'agissait de la «même vieille propagande», ajoutant : « De notre point de vue, la seule vérité réelle qui en ressort est qu'il faut hu faire échec». Selon le correspondant de CNN à Bagdad, Peter Arnett, Saddam Hussein a notamment affirmé que les missiles Scud irakiens avaient des capacités nucléaires, chi-

miques et bactériologiques. Cela a démontre une nouvelle fois (...) la nature amorale de ses efforts dans cette guerre», a déclaré M. Fixwa-

Le département d'Etat a d'autre part convoqué mardi le chargé d'affaires irakien à Washington, M. Khalil Shewayish, pour protester contre le traitement « barbare » des prisonniers de guerre par l'Irak. Le porte-parole du département, M™ Margaret Tutwiler, a toutefois déclaré ne posséder aucune preuve que des prisonniers placés sur des sites stratégiques aient été blessés ou tués par les bombardements alliés, comme l'ont annoncé les médias

### La situation

### «Il n'y a pas de marché secret entre Téhéran et Bagdad»

affirme l'ambassadeur d'Iran à l'ONU à propos de l'exode d'avions irakiens, vers son pays

Le général américain Tom Kelly a démenti merdi 29 janvier que tous les appareils irakiens de type Sukhoi-24 soient passés en Iran, comme l'avait affirmé le ministre israélien de la défense, M. Moshe Arens, en estimant que cet exode réduisait d'autant la menace qui pèse sur Israël. L'ambassadeur d'Iran à Paris a réaffirmé que son pays s'en tenait à la neutralité et a démenti tout accord secret à propos de ces avions entre Bagdad et Téhéran. Mardi, le Teheran Times, quotidien proche du gouvernement, avait lui aussi réaffirmé la neutralité de l'Iran. L'ambassadeur de ce pays aux Nations unies a fait de même, notamment dans une lettre à M. Perez de Cuellar.

NEW-YORK (Nations unies) de notre correspondante

Assailli par les journalistes, l'ambassadeur iranien à l'ONU a été catégorique, mardi 29 janvier : « Je vous assure, il n'y a pas de marché secret entre Téhéran et Bagdad.» M. Kamal Kharrazi n'a pas écarté l'hypothèse d'une défection : « Il est normal que les pilotes veuillent sauvegarder leur vie et leurs avions. » Mais il n'a pas exclu non plus que ces pilotes aient atterri en

Iran à la demande de Bagdad. Ce n'est pas la première fois, rappelle un diplomate pakistanais, que les appareils de pays voisins en guerre atterrissent en Iran. En 1965 et en 1971, pendant la guerre indo-pakistanaise, les avions pakistanais s'étaient réfugiés en Iran. Les appareils ont-ils atterri en Iran sans permission de ce pays? « Ils ont demandé l'autorisation pour un atterrissage d'urgence», répond

Des rumeurs - dont la chaîne de télévision américaine ABC s'est faite l'écho – indiquaient qu'un pacte avait été conclu entre Téhéran et Bagdad pour que l'Iran auto-rise l'utilisation des appareils réfu-giés sur son territoire si Israël engageait dans la guerre. Les réfutant, l'ambassadeur iranien n'a pas mâché ses mots : « Ce n'est pas une guerre des infidèles contre les croyants et la libération de la Pales-tine ne justifie pas l'invasion du

M. Kharrazi a réaffirmé que son gouvernement ne rendrait « en aucun cas » les avions irakiens à Bagdad avant la fin de la guerre. Il a d'aillears adressé une lettre en ce sens au secrétaire général. D'autre part, pour la première fois l'ambasadeur irakien a « protesté officiellement » contre le refus du Conseil de sécurité de tenir une réunion formelle sur le conflit. Plusieurs pays, dont le Yémen, Cuba, le Sou-dan, ainsi que les cinq pays du Maghreb, ont demandé une telle

AFSANÉ BASSIR POUR

### Inquiétude croissante sur le sort de l'équipe disparue de CBS

de notre envoyée spéciale

Où est passée l'équipe de la parue depuis maintenant dix jours? Une semaine après qu'une patrouille saoudienne a retrouvé à 5 ou 6 kilomètres de Ruqi, à la jonction des frontières sagudo-koweito-irakienne, la voiture de CBS, on est toujours sans nouvelles de Bob Simon, quarante-neuf ans, américain, chef du bureau de CBS pour le Proche-Orient, de Peter Bluff, quarante-sept ans, britannique, producteur, de Roberto Alvarez, trente-sept ans, américain, cameraman, et de Juan Caldera, trente et un ans, nicaraguayen, ingénieur du son.

L'inquiátude grandit d'autant

plus que beaucoup de points

d'interrogation demeurent et que les autorités saoudiennes, qui estiment avoir dit tout ce qu'elles savaient, esemblent. affirme le vice-président de CBS. Don De Cesare, arrivé à Dhahran, ne pas comprendre pourquoi nous voulons plus de détails. Elles croient que nous ne leur faisons pas confiance, nous a-t-il affirmé, mardi 29 janvier, mais ce n'est pas le problème. Nous voudrions au une vraie enquête soit menée et qu'on y ait accès, par exemple en rencontrant le patrouille oui a retrouvé la voiture, en allant sur place nous-mêmes, etc. Autant de choses qui nous sont refusées. » « Après qu'un déserteur irakien a affirmé lundi avoir vu quatre Occidentaux dans un poste irakien, j'ai demandé à lui parler, ou à lui soumettre des questions écrites, ou à lire le compte rendu de son interrogaréponses negatives », ajoute-

CRS entend remuer l'opinion et les dirigeants susceptibles de faire quelque chose, pour obtenir des nouvelles. L'irak, pre mier pays contacté, a affirmé ignorer tout de cette affaire. «L'ambassadeur de France à l'ONU nous a permis de contac ter les délégués de pays tiers ayant de bonnes relations avec l'Irak », ajoute M. De Cesare, qui souligne aussi le bon accueil qu'il a reçu des officiers de liaison français en Arabie saoudita. CBS a alerté l'ancien président du Nicaragua, M. Daniel Ortega, qui s'est rendu deux fois à Bagdad depuis le début de la crise, le preneur de son de l'équipe étant de nationalité nicaraguayenne. L'ambassade des Etats-Unis en Arabie saoudite affirme pour sa part interroger chaque jour les autorités, mais sans recevoir de réponse inté-

A Dhahran, un comité de soutien créé à l'initiative d'un ancien de CBS, aujourd'hui producteur à la Cing, M. Alain Debos, a été créé pour mobiliser l'ensemble des sept cent cinquante-huit journalistes présents et, à tous les briefings qui ont lieu en Arabie saoudite, une question est posée sur le sort de nos confrères.

 Un journaliste britannique porté disparu à Bagdad a été retrouvé. – Bruce Cheesman, un journaliste britannique indépendant, considéré comme disparu depuis le début des bom-bardements sur Bagdad, a été retrouvé. Il serait en route pour la Jordanie, a annoncé son

## L'INFORMATION

24 heures sur 24

36 - 15 LEMONDE

ajardements

### militaire

Les activités militaires se sont sensiblement intensifiées au cours des demières quarante-huit heures aux 🛮 de différents types et neuf Mirage F-1) avaient été abords de la frontière saoudo-koweitienne (voir ci-dessous l'article de Françoise Chipaux).

En mer, les hélicoptères des forces alliées ont attaoué mardi après-midi un groupe de dix-sept vedettes irakiennes, a annoncé un porte-parole de la marine britannique. Les navires trakiens ont cependant disparu, a-t-il dit, «cherchant refuge dans une petite baie de la côte koweitienne».

Outre les nouvelles missions effectuées mardi matin par les appareils français et italiens contre des instaiations situées en territoire irakien, d'Intenses bombardements se sont poursuivis sur la ville de Bassorah. Le

de la guerre, vingt-sept avions irakiens (dix-huit Mig

Les combats autour de la ville-frontière saoudienne de Khafdji, attaquée par les Irakiens dans la nuit de mardi à mercredi, se poursulvaient encore mercredi après-midi. Le Pentagone a reconnu que des soldats américains avaient trouvé la mort au cours des engagements. Huit à dix Marines auraient été tués et deux chars détruits tandis que les assaillants auraient subi de « lourdes pertes », tant en hommes ou en blindés. au cours d'affrontements qualifiés d'« infernaux ».

Un responsable militaire irakien, cité par l'agence officielle iraldenne reçue à Nicosie, a précisé que « les porte parole américain a déclaré que, depuis le début forces ennemies ont tiré lundi soir trois missiles contre

la capitale irakienne et mené en même temps une série de raids aériens sur la ville ». « L'une de ces attaques, a-t-il poursuivi, a visé un bâtiment du ministère de l'Industrie, provoquant la mort d'un des pilotes étrangers faits prisonniers et qui avaient été évacués de l'Irak. » « Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, assument à vers ce bâtiment ». Il n'a pas précisé la nationalité du

L'Irak, qui avait annoncé avoir placé sur des sites stratégiques vingt aviateurs alliés pour servir de boucliers humains, a d'autre part affirmé lundi que cartains d'entre eux ont été blessés au cours de raids alliés menés dimanche et kındi sur des objectifs «civils», sans préciser leur nombre ni leur nationalité.

C'est la première fois que l'Irak annonce la mort

d'un de ses prisonniers. Le porte-parole irakien a accusé, en outre, «les Etats-Unis et leurs alliés atlantiques de poursuivre leurs crimes en bombardant les zones résidentielles et les installations économiques eux seuls la responsabilité de ces crimes odieux contre nos concitoyens et contre les aviateurs prisonniers hébergés par l'Irak». « Nous avions à maintes reprises, a encore dit le porte-parole, mis en garde contre les retombées des attaques visant des objectifs civils et humains, non seulement par souci de nos propres concitoyens, mais également afin d'épargner les vies de ceux que la barbarie de Bush et des gouvernements alliés a poussés à nous agresser. »

## Les bombardements intensifs des alliés préparent la troisième phase de l'opération « Tempête du désert »

DHAHRAN

de notre envoyée spéciale mardi 29 janvier, la troisième phase de leur opération aérienne en vue de détruire le maximum du potentiel militaire irakien avant une offensive terrestre en bombardant intensivement les troupes irakiennes massées le long de la

frontière saoudienne. Ces trois phases, qui sont en fait la poursuite logique d'une même opération et qui vont se dérouler simultanément, peuvent être grossièrement distinguées en une pre-mière qui consistait esentiellement à détruire les centres de commandement, les terrains d'aviation, les objectifs stratégiques, l'usine chimique bactériologique nucléaire, etc.; une deuxième qui se concentrait sur la garde républicaine en soutien dans le sud de l'Irak et qui a reçu rien que par des B-52 plus de 8 000 tonnes de bombes depuis le 20 janvier; et une troisième qui a lémarré avec l'attaque des troupes de première ligne. Ceci laisse à penser que l'offensive terrestre

sorties aériennes en vingt-quatre heures, a marqué un record. A entendre toute la nuit, le grondement des chaseurs on des bombardiers, aussi constaté à Ryad, il est clair que le rythme s'est maintenu Crtte offensive tous azimuts dont l'un des buts reste de couper l'Irak du Koweft, pour ainsi prendre en tenaille l'Emirat avec sans doute l'espoir de voir se rendre

plus vite les unités coupées de leur

base, se déroule alors que conti-nuent les bombardements sur les

points forts de la défense au

Tôt mardi matin, dans la plus importante action terrestre entreprise jusqu'à maintenant, un bataillon de la première division de « marines » avancé à un kilometre de la frontière kowestienne, a pilonné à l'artillerie, au mortier et aux missiles Tow un complexe de bunkers et d'avant-postes ira-

bombardement, selon le pool de quinze minutes avant que les « marines » qui n'ont essuyé aucun feu en retour et n'ont pas eu de pertes, regagnent à bord de leurs véhicules blindés légers, leur posi-

#### Les attaques des « marines »

Depuis le début de la guerre les «marines» ont entrepris cinq attaques le long de la frontière koweito-saoudienne. Dimanche dans la nuit, deux batteries d'artillerie de « marines » équipées de canons de 155mm et lançant des bombes au phosphore et anti-personnel, avaient aussi rénssi, toujours selon les journalistes américains seuls autorisés à se rendre dans les unités, à détruire un dépôt de munitions situé à dix

kilomètres à l'intérieur du Kowest Alors qu'un avion d'observation OV-10 « marquait » la cible, des avions d'attaque A-10 et Harrier brouillaient les radars irakiens pour permettre aux « marines » de tirer sans effe répérés par l'artille-rie adverse. Les officiers américains soulignent toute l'importance de cette combinaison air-terre sur laquelle reposent beauconn de leurs espoirs quand l'offensive au sol va être déclen-

Toujours dimanche, un accrochage a opposé une patrouille d'environ douze Irakiens ayant pénétré de plusieurs kilomètres à l'intérieur du territoire saoudien à trois gardes saoudiens qui circulaient à bord d'un pick-up équipé d'une mitrailleuse. Au cours de cet accrochage, un officier trakien a été tué, par erreur et par ses hommes, dans l'échange de seu, ont indiqué les Saoudiens, tandis que les soldats trakiens errant dans le désert étaient récupérés par des soldats américains. Les trois gardes saoudiens ont été légèrement blessés.

Ces incursions irakiennes en territoire saoudien, dans une région désertique où la frontière n'est

bornée que tous les quarante kilomètres, inquiètent depuis longtemps les troupes alliées. Et à l'attaquer. comme l'a déclaré un officier amé-ricain ayant demandé l'anonymat, « cela rend beaucoup plus dange-reux le fait de patrouiller ». Outre

ces accrochages, ces allées et venues le long de la frontière augmentent le risque d'attentats contre les positions des troupes qui sont obligées de se garder de toutes part tant il est difficile de faire une distinction claire entre les Bédouins qui continuent à circuler malgré l'interdiction qui leur en est faite au moins du côté saou-dien, et les soldats qui peuvent se

faire passer pour des Bédouins. Le premier travail de toutes les unités qui sont déployées de plus en plus près de la frontière est donc, d'une part, de s'enterrer pour se protéger de l'artillerie ira-kienne plus ou moins concentrée, suivant que l'on est à l'est ou à l'ouest du disxpositif, et aussi d'ériger des murs de protection pour se garder des attaques-sui-

### Escarmouches.

Enfin, appelés par unité de opérait juste à l'entrée du territoire saoudien, des avions alliés ont attaqué et détruit lundi dans la nuit un convoi de vingt-quatre chars et véhicules blindes de transport de troupes irakiens. Selon le colonel Ron Richard, des unités blindées irakiennes se éplacent fréquemment le long de la frontière koweitienne et la présence de ce convoi ne signifie pas que le président Saddam Hussein modifie son dispositif, toujours aussi statique. « La différence, a-t-il dit, est que ce convoi a été repèré et détruit avant qu'il n'ait eu le temps de se disperser. » Selon les journalistes américains, les véhicules brûlaient toujours mardi matin.

Pour sa part le porte-parole militaire saoudien a annoncé mardi qu'une unité de l'Armée royale avait détruit, à l'aide de seize missiles sol-sol, une compagnie d'artillerie irakienne utilisant des missiles Frog qui s'apprétaient

La multiplication de ces escarmourches, qui n'ont pour l'instant pas fait de blessés graves chez les alliés, prouve en tout cas que les troupes récemment mises en place le long de la frontière sont devenues très opérationnelles. A l'exception du 7-corps d'armée américain qui vient d'Allemagne et dont le déploiement n'est pas terminé, le reste du dispositif paraît en voie d'achèvement et trois grandes bases logistiques ont été réinstallées beaucoup plus au nord pour réduire la distance avec les premiers éléments. Nombre d'officiers qui opéraient jusqu'à maintenant à partir de Dhahran ont d'autre part quitté la ville pour s'installer dans la région d'Hafar

Si les menaces proférées par le président irakien sur l'emploi d'armes plus destructrices les unes que les autres, et notamment les

armes chimiques, continuent d'inquiéter sérieusement les hommes du front, elles n'empèchent pas le commandement de poursuivre inexorablement ses objectifs. Le transfert d'avions irakiens en Iran reste toutefois le point d'interrogation dont débattent le plus les officiers de toutes les armées qui cherchent désespérément quel piège a encore inventé le président Saddam Hussein.

Deux semaines, en tout cas après, le début de la guerre pour la libération du Koweit, qui s'est limitée jusqu'à maintenant à la destruction systématique et programmée des capacités militaires de l'Irak et de tout ce qui est indispensable à leur fonctionnement, l'heure d'entrée en lice des troupes au sol, avec tous les risques que cela comporte, semble quand même beaucoup se rappro-

FRANÇOISE CHIPAUX

### M. Arafat accuse l'aviation israélienne de participer aux combats

∢ J'ai des informations montrant qu'Israel est complètement impliqué dans la guerre depuis le début », a effirmé mardi 29 janvier M. Yasser Arafat sur Antenne 2. Inter rogé par Christine Ockrent dans son quartier général de Tunis, le chef de l'OLP a précisé que « certains de leurs avions mais ils ne décollent pas d'Israēl - participent aux attaques (...) à partir de bases américaines. En plus, des missiles sont tirés par l'armée israélienne depuis le désert du Neguev (...) contre la partie occidentale de l'Irak ». Contestant que l'État hébreu a fait preuve de e retenue » dans le conflit, il a déclaré que les Palestiniens avaient le droit de se défendre car *« ils subissent des* attaques quotidiennes »

Selon M. Arafat, « certaines parties des territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza ont commencé à conneître la famine à cause *du couvre-feu*. imposé depuis près de deux semaines par l'armée israénne. *« En' Europe, aux* États-Unis, on n'a pas protesté contre ce crime contre l'humanité (...) Pensez aux masses, à la rue arabe, particulièrement vous en Europe, pensez aux masses arabes, autrement cette guerre laissera des traces noires dans le siècle prochain », a-t-fi conclu ?

### M. Mauroy estime que la position de l'OLP dans le conflit « la déconsidère »

**JERUSALEM** 

de notre envoyé spécial

La délégation du Parti socialiste venue rencontrer les responsables israéliens a été reçue mardi 29 jan-vier à Jérusalem par le ministre des affaires étrangères M. David Lévy et par le premier ministre M. Itzhak Shamir. L'un et l'autre ont réitéré à M. Pierre Mauroy et aux représen-tants du PS les reproches qu'ils font à la France. Si elle a duré une heure, l'entrevue avec M. Shamir n'a pas apporté à ses interlocuteurs d'éléments nouveaux sur la position du premier ministre quant au règlement de la question palestinienne.

Mardi matin, les socialistes fran-cais avaient eu une longue discus-sion avec M. Itzhak Rabin, ancien ministre travailliste de la défense, ministre travalliste de la detense, qui s'est montré également hostile à toute perspective de conférence internationale. Défendant le principe d'un règlement passant par des élections dans les territoires occupés, M. Rabin a admis, en réponse aux questions de ses interlocuteurs que l'OLP « de l'intérieur » puisse présenter ses candidats, à l'exclusion de tout responsable de « l'evié». de tout responsable de «l'exté-

M. Mauroy a répété – mais en corrigeant un peu sa formule de la veille, plus négative – que la position de l'OLP dans le conflit avec l'Irak « la déconsidère et ne lui permet plus de se présenter comme seul interlocuteur au nom du peuple palestinien». La délégation française reçue par la Fédération travailliste de Ramat Gan dans la banlieue de Tel-Aviv y a visité l'un des sites Tel-Aviv y a visité l'un des sites atteints nar un missile Scud irakien. M. Mauroy a démenti, une fois encore, toute participation française à l'élaboration de ces missiles d'ori-

## Les alliés peuvent-ils riposter à des armes chimiques par des armes chimiques?

vent-elles riposter à une attaque chimique irakienne par des armes chimiques? Le général Saulnier a déclaré luncii 28 jenvier sur Antenne 2 qu'elles doivent « disposer de ce type de menace » et que la convention de Genève « interdit l'emploi de ces armes en premier, mais pas la riposte».

Ces affirmations, même si alles ne sont pas fausses sur le plan juridiques, vont exactement à l'encontre de la politique que mènent depuis plusieurs années certains membres de la coalition, dont la France, en faveur d'une interdiction totale des armes chimiques. Le protocole de Genève de

1925 est un texte extrêmement bref quì se borne à énoncer l'interdiction de l'emploi des armes chimiques, sans l'assortir d'aucune disposition pratique.

Quand ils y adhérèrent, la plupart des pays, en particulier les grands belligérants de 14-18, marqués par le souvenir d'Ypres, assortirent leur signature d'une « réserve » : le droit de

Cette réserve, qui figure dans les instruments d'adhésion des pays signataires, a donc effectivement toujours valeur juridique, en l'absence pour l'instant de tout autre traité international.

Il n'en est pas moins politiquement paradoxal d'évoquer ce droit de riposte, surtout en ce qui concerne la France, qui affirme ne pas détenir d'armes chimiques et qui est l'un des pays les plus actifs dans les négociations en cours depuis des années à Genève pour l'élaboration d'une nouvelle convention interdisant totalement non seulement l'emploi, mais aussi la fabrication et le stockage de

C'est à Paris que s'est tenue, en janvier 1989, la grande conférence internationale qui vissit à donner une impulsion à cas négociations.

Pour le général Saulnier, la menace d'une riposte chimique aurait une fonction dissussive. Les responsables français répètent au contraire depuis des années que, contrairement au nucléaire, l'arme chimique par définition n'est pas une arme de dissussion, parce qu'elle est à la fois moins fiable et moins impa-

Le général Germanos, chef du SIRPA, a d'ailleurs souligné mardi que la meilleure arme en cas d'attaque chimique est la prévention. Les masques à gaz distribués à la population israélienne sont plus dissuasifs qu'une menace de riposte par les gaz. Il en va de même pour les troupes, même si un équipe-ment anti-gaz réduit sensiblement leur capacité de mouve-

Les Américains, pour leur part, se sont montrés, dans les négociations de ces dernières années, plus attachés au droit de riposte. Tous les débats qui ont eu lieu depuis le début de la crise du Golfe indiquent cependant que dans cette guerre-là ils n'envisagent pas de recourir aux

Ce serait en effet tomber dans un des pièges que tend Saddam Hussein sur le terrain de la guerre psychologique et accepter de banaliser l'usage de ce type d'armes dont il est jusqu'à CLAIRE TRÉAN



Deux livres

La situation en Israël et dans la région

## Tsahal a riposté avec vigueur à des tirs de katiouchas venant du sud du Liban

tiré mardi 29 janvier une cinquantaine de roquettes à partir du sud du Liban contre des colonies israéliennes dans le nord de l'Etat hébreu (nos dernières éditions du 30 janvier). Les cibles visées n'ont pas été atteintes, mais la marine et l'artillerie israéliennes ont aussitôt bombardé par représailles Hezbollah pro-iranien au sud du

BEYROUTH

de notre correspondant

L'Etat hébreu profitera-t-il de la guerre du Golfe pour élargir sa «ceinture de sécurité» actuellement pro-fonde de 10 à 15 kilomètres le long rolle, qui avaient déclaré « avoir reçu

de la frontière? La question est posée avec autant de préoccupation à Bey-routh qu'à Damas. A Beyrouth, car ce serait un pavé dans la mare qui brouillerait les cartes, relancerait les tensions et replongerait le pays dans une atmosphère de guerre. A Damas, parce que ce pourrait être l'occasion pour Israël - s'il veut impliquer la Syrie pour l'empêcher de recueillir les fruits de sa politique anti-irakienne de la provoquer et de la mettre dans

La «ceinture de sécurité» a été bien utile en tout cas en ce début de semaine à Israël puisqu'elle a absorbé la vingtaine de katiouchas qui lui étaient destinés, tirés par les Palesti-niens à partir du sud du Liban, au Wehbé, représentant de M. Arafat au Liban, et du colonel Omrane, mem-

des instructions de M. Arafat pour multiplier les attaques contre Israël ».

L'OLP a fermement démenti à partir de Tunis ces propos belliquenx. « Yasser Arafat n'a jamais donné d'Instructions en ce sens, a déclaré son conseiller Bassam Abou Cherif. Pour le moment les mots d'ordre de l'OLP sont : intensification de l'Intifada et défense des camps palestiniens contre une éventuelle intervention des forces israéliennes.» La réaction d'Israël n'en a pas moins été immédiate : «Le Liban du sud n'est pas l'ouest de l'Irak

(...). Israël n'entend pas y prutiquer la même politique de retenue (...). Il est inconcevable que nous laissions l'OLP ouvrir un second front au nord d'Is-raël», a averti M. Lubrani, coordinateur des activités israéliennes au Liban. Et les opérations ont aussitôt commencé : bombardement relative-

par les artilleries terrestre et navale, ainsi que de l'est de Salda par l'armée du Liban-sud inféodée à Israël. Premier bilan : trois morts et cinq blessés à Rachidiyeh, une panique dans la ville contigué de Tyr, suivie d'un exode vers Beyrouth.

L'avenir est chargé de me l'on doute qu'Israël se contente de représailles à ce niveau. De plus, des complications rendent encore plus libanaise dans l'Iklim-al-Touffah zone disputée depuis des années par les deux milices chiites rivales : Amal et le Hezboliah, et que toutes deux ont accepté d'évacuer suite à un arbitrage syro-iranien - ordonné pour le 1« février et qui est du lui permettre pour la première fois depuis le début de la guerre du Liban.



## Les Palestiniens des territoires occupés entre la crainte et la satisfaction

JÉRUSALEM

de notre correspondant

Quelques débris de missile irakien venus atterrir alentour un village de Cisjordanie, au début de la semaine, ont illustré la situation impossible dans laquelle la guerre du Golfe a piacé les Palestiniens des territoires occupés.

Sympathisants, souvent incondi-tionnels, de Saddam Hussein, à tout le moins admirateurs de la bataille que l'Irak mène contre les Etats-Unis, ils sont aussi menacés par les missiles que le maître de Bagdad destine aux populations civiles israéliennes. Ils n'applaudissent peut-être pas autant que le dit la presse israélienne aux coups portés à Tel Aviv et à Haïfa, mais ils

Nombre de témoignages directs concordent, et il ne faut pas chercher longtemps pour trouver des cours suivant : « Bien sûr, on se réiouit (quand un missile atterrit à Tel-Aviv). Est-ce que les Israéliens ne bombardent pas chaque semaine les camps de réfugiés palestiniens au Liban? Saddam est grand, il se bat seul contre le monde. Nous n'avons pas peur, nous ne sommes pas comme les Israéliens, nous n'avons pas de masques à gaz ». Discours qui n'empêche pas, dans le même souffle, de réclamer des masques à gaz... Une partie des dirigeants israéliens – notamment

d'hui au pouvoir - assurent que le comportement des Palestiniens des territoires justifie les discours qu'ils ont toujours tenus, notamment à l'intention des Européens: les Palestiniens manifesteraient ainsi avec éclat qu'ils n'entendent nullement coexister aux côtés d'un Etat israélien mais soutiennent la cause de celui qui veut «incendier la moitié de l'Etat hébreu», pour reprendre une des formules de

M. Saddam Hussein

La droite - le Likoud, le parti du premier ministre Itzhak Shamir doit, elle aussi, assumer pas mal de contradictions dans cette affaire. Car si, comme elle le prétend, la Cisjordanie et la bande de Gaza font définitivement partie de l'enemble israélien et ne sauraient échapper à la souveraineté de l'Etat hébreu, alors la responsabilité de la sécurité des populations de ces territoires repose à 100 % sur les épaules du gouvernement, et il est curieux qu'elles soient moins protégées que les autres res-sortissants de ce Grand Israël.

Les colons israéliens des implantations de Cisiordanie ont bien évidemment tous reçu des masques à gaz. En début de semaine, seuls trente mille des huit cent mille Palestiniens de cette même Cisjordanie - pourtant soumis aux mêmes menaces que les colons avaient recu des masques à gaz.

masques - ce qui crée dans les familles de Cisjordanie des situations pénibles au moment des attaques irakiennes. Les autorités disent que les jeunes Palestiniens vont utiliser les masques pour neutraliser l'effet des grenades lacrymogènes dans les affrontements avec l'armée. Cela s'est déjà vu dans les villages arabes autour de

#### Arrestations d'intellectuels

A vrai dire, les autorités paraissent actuellement moins soucicuses d'assurer la protection de populations palestiniennes sympathi-santes de Saddam Hussein que de mener une répression accrue contre les nationalistes des territoires occupés. Sans doute le moment a-t-il paru opportun : la presse est ments à coups de missiles sur Haïfa et Tel-Aviv ont suscité un mouvement de sympathie mondial pour Israël, les prises de position de l'OLP, en sens inverse, ont passablement discrédité la centrale palestinienne en Occident.

« Bête noire » de la droite israélienne qui réclame son internement depuis longtemps, le professeur de philosophie Sari Nusseibe, sympathisant du Fatah, homme de grande culture et de grande modé-

tence avec l'Etat hébreu, a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi 30 janvier. Des gardes-frontières sont venus le chercher à son domicile d'une banlieue de Jérusalem-Est. Il a immédiatement été condamné à six mois de détention administrative, c'est-à-dire condamné sans procès, sans qu'un avocat ait seulement pu examiner les charges tetenues contre lui, sans qu'il ait eu la possibilité de faire

L'opération a été rondement menée, à la sauvette. M. Nusseibe avait récemment écrit dans le quo-tidien Al Fajr un article dénonçant la guerre que les Occidentaux conduisent contre l'Irak. Un communiqué militaire l'accusait « d'avoir collecté des informations pour les services irakiens, notamment après les attaques de missiles contre Israël ». Plusieurs journalistes israéliens ont relevé qu'une accusation aussi énorme devrait valoir un procès retentissant à l'intéressé si elle était un tant soit neu fondée. L'épouse de M. Nusseibe a fait valoir que cette accusation était passablement « ridicule » quand on sait que la famille vivait depuis deux semaines sous couvrefeu absolu, dans la banlieue de Jérusalem-Est. Difficile, dans ces conditions, de collecter de l'information pour l'Irak...

A Gaza, c'est l'un des meilleurs journalistes palestiniens qui a été arrêté lundi après-midi, en la per sonne de M. Taher Shriteh, correspondant de l'agence Reuter, corres-pondant occasionnel de grandes chaînes de télévision américaines et de plusieurs quotidiens euro-péens. Dûment accrédité auprès des autorités israéliennes, M. Shri-teh «couvre» l'intifada dans le territoire de Gaza depuis plus de trois ans. Il a été arrêté à son domicile et se trouve actuellement dans les cellules d'interrogatoire du Shin Bet - les services secrets - de la prison centrale de Gaza, sans qu'un avocat ait encore on communiquer avec lui. Il serait accusé d'avoir fait diffuser de la propa-

gande islamiste: Dans l'ensemble des territoire plusieurs centaines de personnes ont été airêtées sans que les faibles mécanismes de protection juridique habituels puissent jouer, puis que la Cisjordanie et la bande de Gaza sont sous couvre-feu et ont été déclarées zones militaires fermées. L'administration territoriale israélienne reconnaît qu'il y a maintenant des problèmes d'approvisionnement à Gaza. Une organisation palestinienne de défense des droits de l'homme, Al Haq, mentionnait encore l'interruntion des services médicaux, de toute vie économique et sociale et le recours systématique à la force contre toute personne se risquant à défier le couvre-feu,

**ALAIN FRACHON** 

Aux Nations unies

### Le Koweit accuse l'Irak ďavoir « frappé les enfants de l'Intifada »

de notre correspondante

Le deuxième jour de la session de la Commission des droits de l'homme de l'ONU (le Monde du 30 janvier) a été marqué par un tumultueux échange d'invectives irako-koweïtiennes. Alors qu'il était question de désigner un rapporteur spécial chargé d'examiner les violations des droits de l'homme commis par l'Irak, la délégation de Bagdad a estimé qu'il y aurait lieu parallèlement de s'informer de plus près des exactions commises par «le Koweit imperialiste et sloniste ».

Prenant la parole – mais inter-rompu à trois reprises par le délé-gué trakien – l'ambassadeur kowejtien Salah Al-Othman, a produit un vive impression, en affirmant avec vigneur que l'Irak contribuait tyrs en Palestine » et ce « malheureusement au moven d'une arme arabe » de sorte que « le seul béné-ficiaire en serait Israël ».

«Le régime irakien a frappé les formes d'assistance étaient fournies à l'OLP par le gouvernement et le peuple du Koweit » alors que « le rien le peuple palestinien (...).

M. Richard Armitage à Amman

## La mission de l'envoyé de M. George Bush en Jordanie se serait soldée par un échec

de notre envoyé spécial

Une semaine après la visite à Amman de l'ancien secrétaire d'Etat adjoint américain M. Richard Armitage, rien n'a transpiré de source officielle jordanienne sur l'objet de la mission de l'émissaire de M. Bush. Interrogé à ce sujet au cours de la conférence de presse qu'il avait accordée dimanche 27 ianvier aux journalistes français. le roi Hussein avait évité de répondre à la question, en se bornant à des généralités. La presse en langue arabe, la radio et la télévision se sont pour leur part abstenues de tout commentaire pour la bonne raison qu'elles choisissent d'ignorer la

Cependant, selon des informations concordantes circulant à Amman, la mission de M. Richard Armitage se serait soldée par un échec total. Selon certaines sources palestiniennes généralement bien

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le Monde **DES LIVRES**  tions bien précises. Il aurait notam-ment demandé au souverain hachémite de ne pas renforcer les mesures de mobilisation populaire et militaire et de mettre une sourdine à la campagne de presse hostile aux Etats-Unis et favorable à l'Irak.

Il aurait également demandé à la cas de guerre terrestre, l'entrée du territoire jordanien et le survoi de son espace aérien. Le roi Hussein a déjà, à plusieurs reprises, affirmé qu'il ne permettrait pas à quiconque d'utiliser le territoire et l'espace aérien de la Jordanie pour faire la guerre. Tout le monde avait compris qu'il s'agisssait d'une mise en garde adressée aussi bien à Israël qu'à l'Irak. Mais M. Armitage, dans sa requête, n'aurait parlé que de l'Irak et aurait évité de mentionner le nom

### Les requêtes américaines

L'émissaire du président Bush aurait également sondé son interlo-cuteur sur la possibilité d'accorder certaines facilités, en cas de guerre terrestre, à l'armée américaine et à son aviation pour leur permettre d'utiliser éventuellement le territoire jordanien. En échange, aurait-il assuré, les Etats-Unis s'engageraient à garantir la Jordanie contre les éventuelles attaques israéliennes et à assurer l'intégrité de son territoire. La réponse du souverain hachémite

informées. l'émissaire de M. Bush aurait soumis au roi des proposi-tions bien précises. Il aurait aotam-tions bien précises. Il aurait aotamla lordanie de demeurer neutre dans le conflit. Il aurait notamment précisé on'à la suite des mesures de libéralisation prises en Jordanie en 1989, la liberté d'expression de la presse et des individus ne saurait

Enfin, il aurait une fois de plus

proclamé que son armée s'oppose-rait à toute intrusion de forces étrangères sur son territoire et que dans ce cas, il serait le premier à participer à la bataille. Les observateurs politiques à Amman estimen cependant que la proposition attribuée à M. Armitage en ce qui concerne l'utilisation du territoire jordanien et le survoi de son espace aérien par les Américains est peu vraisemblable car elle signifierait l'alignement de la Jordanie sur les forces alliées en guerre contre l'Irak, une éventualité que le souverain a toujours catégoriquement rejetée et qui est à l'origine de la détérioration des relations entre Washington et

Recevant au lendemain de la visite de M. Armitage un groupe de journalistes jordaniens venus s'enquérir de l'objet de la mission de l'émissaire de M. Bush, le roi Hussein aurait, toujours seion ces mêmes sources, rassuré ses interlocuteurs en soulignant que l'attitude officielle restait inchangée et que la Jordanie ne se départirait pas de son attitude amicale à l'égard de l'Irak.

Critiqué pour son engagement réservé dans la coalition anti-irakienne

### Le gouvernement belge estime être victime d'un mauvais procès

Pour répondre aux reproches de la presse anglo-saxonne et d'une partie de l'opposition beige quant à la pusillanimité de son gouvernement dans la guerre du Golfe, M. Wielfried Martens fera prochaînement, probablement le week-end prochain, une communication gou-vernementale tálévisée.

BRUXELLES

de notre correspondent

Dans l'entourage du premier ministre, on indiquait, mardi munication était de « clarifier les choses obscurcies, notamment par les médias britanniques qui ont une polémique de retard par rapport à la réalité d'aujourd'hui, alors même que les relations de gouvernement à gouvernement sont, sauf cas particuliers, sans équivoque ».

Le mécontentement de M. Martens a commencé avec les commentaires de la presse de Londres sur un refus belge de livrer des munitions à la Grande-Bretagne, présenté de façon travestie, assuret-on à Bruxelles. Puis, il y eut un article du Sun sur la construction de bunkers par une entreprise belge pour l'Irak. Vint encore, le 26 janvier, un jugement sévère de l'International Herald Tribune sur le e fiasco diplomatique» on JEAN GUEYRAS royaume. Le plus douloureusement

ressenti fut la déclaration – diffu-sée par la BBC et reprise par les médias belges – de M. Alan Clark, secrétaire britannique à la défense, sur la place de la Belgique au palmarès du déshonneur européen : e Cenx qui prêchent pour l'unificaa Cest, qui pretient pour l'angica-tion européenne ont dit que nous allions vers une politique étrangère, une politique de défense et une poli-tique monétaire communes. Or, à la première grande épreuve, ils se sont sauvés dans leurs caves.»

« Est-ce à cause de notre militanessece a cause de noire minian-tisme européen face à M- Thatcher que certains nous font ce mauvais procès?», demando-t-on rue de la Loi. « Nous avons fait ce qu'on nous a demandé. Nous avons envoyé des dragueurs de mines, parce que c'est une de nos spécial tés reconnues depuis que nous avons nettoyé la mer du Nord après la seconde guerre mondiale. Nous avons fourni une amenne médicale installée à Chypre, des lits de camp, des ambulances, un Boeing 737 pour le transport des blessés. Nous venons de commander à nos frais, pour les Etats-Unis, pour 80 mil-lions de francs belges d'armes auto-matiques à la Fabrique nationale d'Herstal. Nous avons déployé en Turquie dix-huit avions en vertu de nos engagements dans le cadre de l'OTAN, et, si nous ne pouvons pas dire ce que nous ferons si la guerre est portée dans ce pays, c'est qu'il est vain de faire des kypothèses e que tous les membres de l'alliance

Ce plaidoyer répond aux critiques de plusieurs personnalités indépendantes et du Parti libéral (opposition), en les esquivant un peu dans la mesure où elles s'ap-pliquent au refus belge de s'engager de manière offensive, et pas

eulement dans l'intendance. Le trouble et l'indécision règnent en fait dans la plupart des formations politiques, à commencer par celles de la coalition gouvernementale (socialistes, sociaux-chrétiens, nationalistes flamands). Des « nuances » existent entre les différents partis de la majorité, mais aussi entre les courants internes de ces partis,

La règle du consensus dans le La regie du consensus dans le cabinet de coalition n'est pas faite pour faciliter les prises de décision. Le 7 février, commencera le « contrôle budgétaire », c'est-à-dire l'exercice gouvernemental par iequel la loi de finances votée en juillet devra être adaptée aux réalités nouvelles. Selon M. Philippe Maystadt, ministre des finances, la poursuite de la guerre du Golfe jusqu'à la fin de l'année coûterait à la Belgique quelque 3,2 milliards de francs belges. Le budget total étant de 2 000 mil-liards, l'effort de Bruxelles paraît finalement très relatif, Mais on fait valoir, dans le cabinet de M. Martens, que la Belgique, qui « s'est engagée à réduire sa dette publique, n'a pas une grande marge de

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE

En Turquie, les outre les interêts oca

PERSONAL PROPERTY AND THE PERSONAL PROPERTY

enfants de l'Intifada » a-t-il dit. Il a ajouté d'autre part, que « diverses régime irakien n'a jamais aidé en ISABELLE VICHNIAC

## En Turquie, les attentats contre les intérêts occidentaux se multiplient

istanbul, Adana, Ankara, puis izmir... La vague des attentats à la bombe continue dans les grandes villes où sont représentés des intérêts étrangers. Seules Antalya et Diyarbakir ont été jusqu'à présent éparanées. DIYARBAKIR

de notre envoyée spéciale

Mardi matin 29 janvier, le consu-lat de France, un entrepôt militaire et un centre culturel américains étaient l'estiqués dans la ville d'Iz-mir. L'explosion d'une bombe pla-cée sous une voiture stationnant devant la légation française a fait santer plusieurs portes, brisé les vittes des bâtiments avoisinants et mis le feu à six véhicules.

Ces attaques désormais régulières il y en a eu onze depuis le début de la guerre du Golfe – ne semblent pas avoir pour objectif de faire des victimes. Les dégâts matériels sont importants, mais deux personnes seulement ont été légèrement bles-sées. La similitude entre les diverses opérations suggère qu'elles ont été coordonnées, et deux mouvements d'extrême gauche - Dev-Sol et Dev-Sol SDB - out revendiqué ces attentats, selon l'agence Anatolie.

Si ces attaques ont pour but d'effrayer les ressortissants des pays membres de la coalition anti-irakienne, le « message » a été claire-

Face à la multiplication des

attentats contre les intérêts des

pays de la coalition anti-iraldenne.

de nouvelles mesures de sécurité

ont été adoptées mardi 29 jan-

Les deux attaques à la roquette

anti-char commises dimanche 27 et

handi 28 janvier à Athènes (le Monde

du 30 janvier) ont conduit les sutori-

tés grecques à renforcer les mesures

de sécurité autour des bâtiments qui

pourraient être pris pour cible par les

groupes terroristes : des policiers

armés de fusils automatiques out pris

position autour des ambassades fran-

çaise, américaine et britannique, et

les représentations locales des

grandes sociétés étrangères sont

désormais gardées vingt-quatre

heures sur vinet-quatre. Un millier

de policiers grecs ont été appelés en

renfort dans la capitale et le minis-

tère de la marine marchande a inter-

dit à tout navire de naviguer sans

permission à moins de 500 mètres

Le gouvernement grec a également fait appel à l'armée : des unités mili-

D L'assemblée du Conseil de l'En-

des côtes proches du Pirée.

gère de Turquie qui est sérieusement secouée par les récents événements. Les consulats et les grandes compa-gnies ont renforcé les mesures de sécurité, et certaines entreprises nt même de suspendre leurs activités si la vague d'attentats devait se poursuivre. L'Ecole internationale d'Istanbul a fermé ses portes pour deux semaines, le temps de mettre au point un plan pour assurer la sécurité des élèves. Certains étrangers ont échangé leurs voitures, facilement reconnaissables grâce à leur plaque d'immatricula-tion bleue, contre des véhicules de location plus discrets. Profitant des congés scolaires, de nombreuses femmes ont quitté le pays avec leurs enfants, abandonnant des maris inquiets mais forcés de rester à leur poste jusqu'à nouvel ordre. Dans le grand bazar d'Istanbul, où aucun touriste occidental n'était visible tent sur le déclin de l'industrie du tourisme. Même refrain dans les grands hôtels où le taux d'occupa-

#### L'inquiétude des Kurdes

tion varie entre 5 % et 35 %.

miques, la population turque, habi-tuée aux assassinats politiques et aux attentats commis régulièrement par des groupes extrémistes révolus, ne semble pas très affec-

Les mesures de sécurité ont été renforcées en Grèce

de pétrole et des principaux ports de la côte. « Nous faisons tout notre pos-

sible mais la police ne suffit pas pora garder des milliers de cibles, a expli-

qué le ministre de l'ordre public, M. Yannis Vassiliadis. Nous sommes

De nouvelles mesures de sécurité

ont également été adoptées en Egypte : l'aéroport du Caire et les

zones environnantes sont placés sous

alerte maximale et le chef de la sécu-

nité de l'aéroport a reçu l'ordre d'in-

terdire l'entrée en Egypte de toute

personne « suspecie » sans en référer

amparavant an ministère de l'inté-

ricur. La Tchécoslovaquie, qui a

expulsé mardi 29 janvier deux res-

sortissants pakistanais «figurant sur

la liste internationale des terroristes»

selon l'agence tchécoslovaque CTK,

a décidé, elle, de renforcer la sécurité

autour des ambassades américaine,

française, britannique et israélienne à Prague : des véhicules blindés de

transport de troupes seront désor-

mais postés devant ces bâtiments.

Quant aux gouvernements britanni-

que et italien, ils ont annoncé mardi

opposé à la position turque dans le conflit du Golfe. L'hostilité à la guerre a donné naissance à de curieuses alliances conjoncturelles. C'est ainsi que vendredi dernier, l'Association des droits de l'homme, un organisme de gauche, et le Parti de la prospérité (musulman fondamentaliste) avaient demandé conjointement une autorisation de manifester dans la petite ville de Batman, où se trouve une base américaine d'hélicoptères. Leur demande ayant été rejetée, les deux groupes se sont retrouvés devant l'entrée de la mosquée, d'où ils ont entamé une marche qui s'est terminée par une altercation avec les forces de l'ordre. Des manifestations contre la guerre avaient également été organisées après la prière du di dans les villes d'Istanbul et de Tatvan, où une personne a été tuée par la police.

Alors que la majorité des Turcs semble avoir accepté la position de leur gouvernement aux côtés des alliés, dans le sud-est - à portée des Scud et des bombardements chimiques irakiens – la population kurde se sent réellement menacée et l'opposition à la guerre reste très forte. La durée du conflit a forcé de nombreux habitants qui avaient fui la région à rentrer chez eux pour reprendre leur travail, mais l'inquié-

Manifestation

à Tunis

du Golfe se sont poursuivies mardi 29 janvier : quelques groupes de jeunes gens ont manifesté dans plu-

sieurs quartiers de Tunis en scandant

des slogans pro-irakiens hostiles à

l'Occident avant d'être dispersés par

la police. Selon l'agence Tunis Afri-

que Presse, des « extrémistes ne dépassant guère la centaine » se

seraient attaqués en certains endroits

de la ville aux forces de l'ordre et à

des biens privés en asant de cocktails

Molotov. «Le gouvernement est

résolu à réserver à ces apôtres de l'anarchie et de la violence un juste

châtiment conformément à la loi et à l'intérêt supérieur de la nation», écrit

l'agence qui indique que quelques arrestations ont été opérées.

Enfin, des milliers de musulmans

curin, des inimers de inusulmans out également défilé à Marawi, une île philippine à majorité nusulmane, en brûlant des drapeaux américains, — (Corresp, Rauter, AFP, AP.)

**NICOLE POPE** 

Les réactions en France

### Le CSA condamne le reportage de TF 1 sur les militaires

Le ton monte entre les pouvoirs publics et les chaînes de télévision. M. Michel Rocard qui, dès le début de la crise du Golfe, s'était départi de sa traditionnelle réserve à l'égard des médias, réagit avec de plus en plus de fermeté à ce qu'il considère comme des dérapages dans la con-verture du conflit. Le premier minis-tre dont les services dissèquent chaque jour l'information télévisée, multiplie les mises en garde, les lettres au Conseil supérieur de l'audio-visuel et les convocations des dicigeants des télévisions.

A la fin de la semaine demière, la Cinq était sur la sellette. M. Yves Sabouret, PDG de la chaîne, et Patrice Duhamel, directeur de la rédaction, étaient conviés, le 25 février, à venir s'expliquer à Matignon sur deux incidents : le mélange d'images de militants isla-miques libanais avec celle d'une manifestation algéroise; un reportage effectué à la frontière kowertienne permettant, aux dires des militaires, de localiser trop facilement les troupes françaises. Depuis, l'envoyé spéciai de la Cinq, Patrice Dutertre, a été rappelé à Paris. Mais à Matignon comme au CSA, on estime que les informations de la Cinq ne sont pas encore irréprochables : les images diffusées ne sont pas toujours sourcées et les commentaires laissent encore échapper des indications trop orécises sur la localisation d'actions

Mais c'est surtout TF 1 qui focalise

aujourd'hui l'irritation des pouvoirs publics. Le refus des dirigeants de la Une de participer à une réflexion commune des médias sur la déonto-logie organisée par le CSA (le Monde du 29 janvier) est considéré comme « une démonstration d'arrogance inadmissible ». M. Rocard a envoyé le 26 janvier, une seconde lettre au président du CSA pour mettre les points sur les «i»: la convention de Genève sur la dignité des prisonniers de guerre interdit toute exploitation de leur image et elle s'applique à TF l comme à l'Irak. Le premie ministre précise que l'Etat, à défaut des autorités militaires, peut poursui-vre éventuellement une télévision au titre de l'article 24 de la loi sur les statuts de la fonction militaire.

Le 28 janvier, M. Jack Lang, inter-roge sur France-Inter, a enfonce le clou en affirmant que les télévisions ne devraient pas montrer les prisonniers de guerre, avec ou sans son, sous peine de poursuites pénales.

Mais c'est surtout le reportage de la Une sur quatre militaires français interrogés à Dhahran (le Monde du 30 janvier) qui a mis le feu aux poudres parce qu'il apporte, pour la première fois, une vision « contrastée » du moral des troupes. L'état-major considère que TF i a trahi la charte signée avec le SIRPA, charte qui interdit tout entretien avec des militaires s'il n'est pas contrôlé par le service d'information des armées. Et l'état-major rappelle que les quatre

Le CSA reproche aussi à la Une

pour avoir repondu aux questions

d'avoir assorti le reportage d'un com-mentaire de Patrick Poivre d'Arvor présentant les déclarations recueillies comme « représentatives de l'état d'espril des engages». La condamnation de TF1 par les «sages» reste cette fois encore purement verbale, mais on précise au CSA qu'un nouvel incident entraînerait automatiquement des sanctions : lecture d'un communiqué à l'antenne ou même mise à l'amende. Sans préjuger des recours judiciaires que pourrait entamer

A TF 1, comme dans les autres télévisions, on réagit assez mal à cette crispation des pouvoirs publics. « Certes, nous avons tous signé une charte avec l'armée, reconnaît M= Michèle Cotta, directrice de l'information de TF 1. Mais l'armée ne tient pas ses propres engagements. La centaine de journalistes envoyés en Arabie saoudite avaient l'assurance de pouvoir sortir tous les jours pour faire des reportages et de se relayer pour aller au front. Ils sont cantonnés dans leurs hôtels sans pouvoir saire leur métier. » Et dans toutes les chaînes les responsables de l'information considérent que les dérapages vont devenir inévitables si l'armée et le SIRPA n'assouplissent pas leurs posi-

JEAN-FRANÇOIS LACAN

### Les autorités religieuses du Nord lancent un appel commun à la fraternité

de notre correspondant

Pour la première fois en France, les responsables de toutes les comle Nord-Pas-de-Calais, ont lancé en commun, lundi 28 janvier à Lille, un appel à la fraternité et au dialo gue entre chrétiens, juifs et musul-mans, « au-deià des différentes interprétations du conflit du

Le pasteur David Berly pour la Fédération protestante, MM. Salem Kacet, adjoint au maire de Roubaix, Amar Lasfar, responsable de la Ligue socio-culturelle islamique et membre du Conseil de réflexion sur l'islam en France, Charles Sulman, président régional du Consistoire israélite et Mgr Jean Vilnet, évêque de Lille, ont souligné que le conflit du Golfe « n'est en aucune façon une guerre religieuse», même si, ajoute le texte, « ces événements ne peuvent laisser indifférents les croyants».

La semaine dernière, à l'issue d'une rencontre organisée à la préfecture à l'initiative du préfet de région, M. Jean-Claude Aurousseau, ces personnalités religieuses avaient appelé les différentes communautés à une « prière intense, au respect de la vie humaine, de l'or-dre public, de l'autre dans sa diffè-rence, des biens d'autrui ».

Les auteurs de cet appel, qui fait suite à celui lancé au niveau national (le Monde du 23 janvier), ont décidé de « garder des contacts et de réfléchir ensemble pour que la paix et la fraternité soient maintenues et élargies entre les communautės religieuses ».

« Nous avons un idéal commun, celui de la paix, a expliqué M. Salem Kacet. Il ne faudrait pas que les événements du Golfe aient des répercussions malheureuses en France. Il faut montrer qu'il est possible de vivre ensemble en paix dans ce pays, même si nous avons des opinions différentes. Nous sommes conscients qu'il peut y avoir des provocations afin de faire monter les tensions; notre volonté est de montrer que le dialogue n'est pas rompu et qu'il doit même être

Pour sa part, Mgr Vilnet a souli-gné la nécessité « de créer des ponts entre les différentes communautés», sous forme de réunions d'information, de réflexion ou de prières communes, notamment à l'occasion du carême ou du ramadan. Enfin, M. Amar Lasfar a exprime l'inquiétude qui règne dans la communanté musulmane tout en se réjouissant qu'aucun fait raciste notable n'ait été relevé.

# La nouvelle contribution financière de l'Allemagne

taires ont été affectées à la garde de leur volonté « d'intensifier leur coopé l'aéroport d'Athènes, des raffineries ration dans le domaine de la lutte

rope soutient la coalition. -Contrairement au Parlement de la quatre pays membres du Conseil de l'Europe ont exprimé de manière explicite, mardi 29 jan-vier, leur « plein appui à l'action des alliés dans le Golfe ». La résolution dénonce les attaques de l'Irak contre Israël et salue la retenue de l'Etat hébreu. Elle recommande d'autre part la création d'un tribunal international pour juger « les nombreux crimes déjà commis par les autorités irakiennes ». - (Cor-

 Des missiles Hawk néerlandais en Turquie? - L'OTAN a demande officiellement mardi 29 janvier au gouvernement néer-landais de mettre à sa disposition des batteries de désense aérienne équipées de missiles Hawk. Le ministre de la défense, M. Relus Ter Beck, a précisé qu'il s'asissait « de matériel complémentaire de défense oérienne pour la Turquie », où les Pays-Bas ont déjà transféré deux batteries de défense aérienne équipées de missiles Patriot.

de M. Michel Vanzelle. - Le prési-dent de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, M. Michel Vauzelle, est arrive, mardi soir 29 ianvier, à Tunis, première étape d'une tournée dans les pays du Maghreb. M. Yauzelle aura des entretiens avec le président de la chambre tunisience des députés, M. Bei Caid Essebsi, et sera reçu par le chef de la diplomatie. M. Habib Boularés. Ces visites font suite à celles effectuées au Maghreb et en Jordanie par un haut responsable du ministère français des affaires étrangères, M. François Scheer. -

# s'élève à 5,5 milliards de dollars

Le gouvernement allemand a décidé, mardi 29 janvier, d'accorder au nouvelle aide de 5,5 milliards de dollars pour soutenir l'effort de guerre américain dans le Golfe. Cette somme vient s'ajouter aux 5,3 milliards de dollars déjà transférés à Washington depuis cet été. Le chancelier Kohl a également annoncé l'octroi d'une aide militaire pour Israël et le renforcement du dispositif militaire allemand en Turquie orientale.

de notre correspondant

En annonçant cet apport financier, le chancelier Kohl vent donner l'impression que l'Allemagne sort de la paralysie qui semblait la frapper depuis le déclenchement des hostilités dans le Golfe et qui donnait lieu à des commentaires acides à l'étranger. Sans changer la nature de l'engagement allemand – la RFA ne fait pas partie des vingt-huit pays direc-tement engagés dans la guerre, – ces mesures veulent montrer que Bonn ne fait pas cavalier seul et marque sa solidarité active avec les affiés sur le

Le ministre des finances, M. Theo Waigel, avait enregistré les demandes d'aides financières de Washington lors de la réunion du G7 à New-York la semaine dernière. Alors que le Japon avait immédiatement accèdé à cette demande, Bonn traînait quelque peu les pieds, espé-rant qu'une issue rapide du conflit rende cette demande caduque... Cette perspective s'éloignant, et la pression alliée se faisant plus forte, il fallait bien s'exécuter et faire un geste à la mesure de la puissance économique du pays.

Autre contentieux à régler, celui

qui a mis Bonn en position d'accusé en Israël. Jérusalem reprochait à l'Allemagne d'avoir fourni à Bagdad la technique nécessaire à la fabrication d'armes chimiques et à l'augmenta-tion de la portée des missiles Scud qui menacent l'Etat juif. Le «prix du rachat » de ces mauvaises actions est en train de se négocier à Bonn entre les experts du ministère allemand de la défense et une délégation militaire israèlienne dirigée par le général Jatom. Celm-ci demande la livraison et le financement de deux sous-marius, de dix hélicoptères de combats CH 53, d'une batterie de Patriot, de 200 fusées Hawk et de 200 missiles Stinger. A cela s'ajoutent des équipements de lutte contre une attaque chimique et des vaccins pour faire face à une éventuelle attaque biologique. Le porte-parole du gouverne-ment, M. Dieter Vogel, a indiqué mardi que Bonn était disposé à répondre favorablement à ces

Dernier point de controverse entre Boun et ses alliés : l'intensité et la crédibilité de son engagement au sein des troupes de l'OTAN placées en position défensive à la frontière turco-iralcienne. La participation allemande se limitait jusqu'à présent à 18 alpha-jets et 250 soldats. Le gouvernement a décidé mardi d'envoyer dans la zone des batteries de missiles

servis par 400 soldats. LUC ROSENZWEIG

## La CFDT et les manifestations pacifistes

Dans l'article sur la manifesta- rement (85 %) par son conseil tion pacifiste à Paris du samedi 26 janvier, publié dans le Monde du 29 janvier, la CFDT figurait parmi les organisateurs, aux côtés des signataires de l'appel des < 75 ≥

Le service de la presse de la CFDT nous a adressé la mise au point suivante : « La CFDT tient à préciser qu'elle n'est pas signataire de l'appel des « 75 » et qu'elle est en désaccord avec les positions affirmées par ceux qui composent ce collectif. En témoigne la réponse publique faite, le 21 janvier, à une demande de rencontre qui lui avait été adressée par M. Denis Langlois: « Une telle initiative ne nous paraît pas s'imposer aujour-d'hui tant sont grandes les différences entre notre démarche et celle de ceux qui manifesteront le 22 janvier.» En témoigne encore la déclaration adoptée très majoritainational le 24 janvier. Elle affirme notamment : « L'émotion et le refus spontané de la guerre sont compréhensibles. La confédération CFDT est en désaccord avec ceux qui exploitent ces sentiments en appelant à des manifestations qui ne prennent pour cible que les vingt-neuf pays, force coalisée de l'ONU, et éparguent Saddam Hussein. Ceux-ci, par la confusion. l'équivoque ou le silence sur les responsabilités du régime irakien dans le déclenchement du conflit armé, confortent objectivement l'intransigeance du dictateur de Bagdad. Faut-il rappeler qu'il n'y aura pas de paix tant que le Koweft sera occupé?»

[La confédération CFDT n'a ni appelé ni participé aux manifestations du 26 janvier. En revanche, certains

□ Annulation de l'Enduro de Touquet. - M. Léonce Deprez, maire du Touquet (Pas-de-Calais), a annoncé, mercredi 30 janvier, que l'Enduro du Touquet 1991, prévu le 24 février, n'aura pas lieu pour des raisons de sécurité. Le minis-tère de l'intérieur a fait savoir à 300 000 spectateurs.

syndicats locaux et sectoriels de la CFDT étaient présents dans certaines de ces manifestations.]

M. Deprez qu'il ne pouvait, compte tenn des effectifs policiers mobilisés à la suite des événements dans le Golfe, détacher les six cents ou sept cents CRS néces saires au bon déroulement de cette manifestation sportive qui Un dialogue Juifs-Arabes à Suresnes

« Ne nous retranchons pas dans nos ghettos!»

lls sont six, de part et d'autre d'une table rectanquiaire. Les Arabes sont assis d'un côté, les iuifs en face. Ils sont venus, ce tant que citoyens», se dire ieurs quatre vérités et « dépassar l'événement », en donnant l'exemple d'un dialoque qui aujourd'hui ne ve pas de soi.

Les Arabes sont de jeunes militants de l'association France-Plus, les juifs, d'êge mûr, sont des conseillers municipaux socialistes ou des responsables religieux, ils vivent côte à côte, dans les immeubles de la citéiardins à Suresnes (Hauts-de-Seine) et entendent bien continuer. «On n'a pas du tout envie de se retrancher dans nos ghettos respectifs», avouent les uns. « Il fallait se rencontrer pour dépassionner la débat», renchérissent les autres.

La passion? On la disceme seulement dans quelques excla-mations isolées, lancées par de jeunes beurs que fascine le côté Rambo du président irakien. Ils peuvent, à l'occasion, se laisser aller à des provocations verbales antisémites : mais ce sont des «électrons libres» peu représenrevitch, présidente de l'association culturelle israélite, des « éléments incontrôlés, des victimes de l'échec scolaire et du chômage », précise M. Rachid Kaci, responsable de France-Plus.

Mais chacun convient que «les gens sont tendus, pas très rassurés» de part et d'autre. Ce dialogue franc est apparu comme un moyen de préserve cette paix instable. L'exercice est relativement facile lorsqu'il s'aght d'échanger des vérités, un peu générales, sur le droit des juits et celui des Palestiniens. Il devient plus périlleux dès que l'on replonge dans le vif du sujet, la guerre. Qu'un juif demande qu'« on stoppe Saddem Hussein pour le bien de l'humanité, s'îl utilise des armes *chimiques s.* et son interlocuteus arabe l'accuse de justifier, par avance, l'emploi par larael de la bombe atomique sur Bagdad.

La religion, appelée à la rescousse, n'offre qu'un fragile terrain d'entente. Un Beur ne veut pes croire que «Dieu a tracé des frontières sur les cartes du *Moyen-Orient* » et constate que « les religions compliquent tout ». Néanmoins, on projette d'organiser una prière commune aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans. Et de poursuivre ce dialoque, comme une anne contre la

peur de l'autre. PHILIPPE BERNARD

M. Chevènement a été remplacé part M. Pierre Joxe. La passation des pouvoirs a eu lieu mercredi matin. M. Philippe Marchand, ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la sécurité civile, remplace M. Joxe à la tête du ministère de l'intérieur.

# Les 173 jours qui transformèrent le ministre de la guerre en objecteur de conscience

Une démission traduit, le plus souvent, l'aboutissement d'un drame de conscience. Celle de Jean-Pierre Chevenement n'échappe pas à cette règle banale. Mais elle est aussi l'histoire d'une longue déchirure politique commencée il y a cent soixante treize jours, alors que rien ne semblait devoir altérer les relations entre le président de la République, chef des armées, et son ministre de la

#### Préambule : le retour de vacances

· Jendi 9 août 1990. L'armée irakienne occupe le Kowelt depuis une semaine. François Mitterrand préside à l'Elysée un deuxième Conseil restreint consacré à ce qu'on appelle déjà la crise du Golfe. Comme Michel Rocard, revenu des bords de l'Adriatique, Jean-Pierre Chevènement a interrompu ses vacances en Grèce pour assister à cette réunion. Il n'est pas vraiment surpris par la tournure des événements. Depuis le mois de mars, les service secrets ont attiré l'attention sur la colère crois-sante de Bagdad à l'égard de l'émir du Koweit et du roi Fahd d'Arabie saoudite. Mais il convient de

en Saddam Hussein un auto-

crate éclairé, un nouvel Atatürk,

contraint, pour la pérennité et la

modernisation de son pays, de

régner avec une main de fer sur

les communautés chiite, sunnite

et kurde qui le peuplent. En bon

militant latoue, il pourfendait les

émirs « corrompus et rétro-

grades » et insistait sur le statut

de la femme irakienne, qu'il

jugeait progressiste, sur le rôle

de rempart contre l'intégrisme

iranien dévolu à - et assumé

par ~ l'Irak. M. Chevènement

craignait aussi que les Etats-

Unis ne veuillent « casser l'Irak

au profit d'Israel » et voyait le

vrai danger au Proche-Orient

non dans l'exaltation du mythe

du nationalisme arabe, mais

dans ce qu'il appelait alors, se

référent à Malraux, « l'envahis-

sement du religieux ». C'était,

évidemment, avant que Saddam

Hussein ne se révèle moins lat-

que qu'on ne le pensait et multi-

plie les appels à la guerre

JACQUES AMALRIC

paraître traîner les pieds dans l'application de l'embargo décidé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle accroîtra son aide militaire aux pays de la zone qui ont peur d'être envahis à leur tour en dépêchant un escadron de parachu-tistes à Abou-Dhabi et d'instructeurs en Arabie saoudite. Mais Jean-Pierre Chevenement est

Il sait qu'à Washington certains conseillers militaires pressent George Bash de recourir sans attendre à la force armée contre les troupes irakiennes qui s'installent au Koweit. Il ne veut surtout pas favoriser une telle aventure et ne doute pas que François Mitterrand soit d'accord avec lui pour « laisser du temps au temps ». Tant pis si Michel Rocard le rappelle à son devoir de réserve I II y a longtemps que tout le monde sait, au PS, que Jean-Pierre Chevenement n'est pas homme à lésiner sur les excès de langage quand il éprouve le besoin de «l'ouvrir». C'est en mesurant pleinement les conséquences de son propos que le ministre de la défense confie à l'AFP - d'une façon anonyme qui ne trompe personne - sa crainte d'un affrontement militaire avec l'Irak à cause des pertes meurtrières qui en résulteraient sur le terrain (ses experts les évaluent déjà à plus de cent mille morts) et des complications qu'une guerre entraînerait dans tout le Moyen-Orient. S'il a retenu une chose de son

baroud en Algérie, c'est bien que les guerres ne se déroulent jamais comme le croient ceux qui les déclenchent. « Quand on a la res-ponsabilité d'engager des vies humaines, dit-il, on y regarde à deux fois. » On lui confie qu'un visiteur a aperçu sur le bureau de François Mitterrand un ouvrage intitulé Comment préparer la guerre, mais cela le fait sourire. Il ne discerne « pas la moindre nuance » entre le chef de l'Etat et lui et il le dira volontiers si l'on essaie, demain, de l'opposer à lui.

#### Acte 2 : l'incompréhension

Samedi 15 septembre. Sur les rivages de la mer Rouge, à Yanbu, ean-Pierre Cheve les premières unités françaises arrivées en Arabie saoudite. Deonis quelques heures, il éprouve une gêne. Il ne comprend pas pourquoi François Mitterrand vient d'annoncer, le matin même, au terme d'un nouveau Conseil restreint, un renforcement spectaculaire de la présence militaire de la France

Déjà, la nuit précédente, à bord du Falcon 900 qui le transportait vers la péninsule arabique, le ministre de la défense s'était étonné de la hâte manifestée par le président de la République. De Brastilava, où il séjournait au deuxième jour de sa visite en Tchécoslovaquie, François Mitterrand lui avait fait parvenir un message pressant par l'intermédiaire de l'état-major des armées : il fallait qu'il soit présent samedi à l'Elysée pour un nouveau Conseil restreint, muni d'un plan pour riposter à l'intrusion irakienne dans la résidence de l'ambassadeur de France à Koweit marquée par la prise en otages d'un attaché militaire et de deux coopérants. En présence du chef d'état-major des armées, le général Maurice Schmitt, de son propre chef de cabinet militaire, le général Amédée Monchal, et de son conseiller diplomatique, Bernard Paganon, le ministre de la défense n'avait obtempéré qu'à moitié. Il avait maugréé que, porteur d'un message présidentiel au roi Fahd, il était lui aussi en mission et ne pouvait donc faire demi-tour vers Paris.

Il n'y avait pas lieu, au demeurant, de s'exciter outre mesure, à son avis, malgré les déclarations va-i-en-guerre des porte-parole de l'opposition, consécutives à la prise d'otages de Koweit. Pour la bonne raison que cette prise d'otages avait été le fait de miliciens et non de militaires irakiens et que tout donnait à penser que Bagdad interviendrait vite pour clore l'incident. On n'allait tout de même pas partir en guerre, se disait-il, pour libérer trois otages qui seraient certainement relâchés très vite alors qu'on avait opté pour une approche circonspecte vis-à-vis des cinq cent soixante autres Français retenus en Irak par Saddam Hussein! La proposition de riposte mise au point dans l'avion et télexée à l'Elysée via l'ambassade de France à Ryad dans la nuit de vendredi à samedi

milliers » le dispositif français dans le Golfe. Pour des raisons tactiques, il valait mieux, selon le ministre de la désense, cultiver le

Alors, ce samedi après-midi 15 septembre, Jean-Pierre Chevè-nement se demande pourquoi François Mitterrand entre dans la logique de l'escalade en annonçant l'envoi en Arabie saoudite de quatre mille hommes supplémentaires accompagnés d'équipements lourds. Il sait que ce geste va faire plaisir à George Bush, qui presse depuis plusieurs jours les alliés des Etats-Unis de participer davantage au déploiement terrestre sur le ter-rain. Il peste contre les « faucons » américains qui ont tendance à sous-estimer les capacités ira-kiennes. Mais il ne vent pas croire que le président de la République suivra le mouvement. Pour la première fois depuis le début de la crise la position de François Mitterrand lui apparaît ambiguée.

#### Acte 3: la fëlure

- Dimanche 23 décembre. Eddy Mitchell ne pourra pas jouer les père Noël auprès des soldats francais. Mais si Jean-Pierre Chevènement est de méchante humeur. c'est moins à cause de l'intransigeance des princes saoudiens, qui ne veulent pas du chanteur, que de la moliesse qu'il ressent à Paris. Personnellement, il se trouve sur la sellette depuis un mois. Il se donne tant de mal pour faire le grand écart entre son devoir de solidarité gouvernementale et ses convictions personnelles que l'opposition ne

### Le précédent Gallieni

La démission d'un ministre de la défense pendent une guerre n'est pas sens précédent, nous signale Jacques Fauvet. Le 16 mars 1916, le général Gallieni avait donné sa démission de ministre de la guerre du ministère Briand. Dans son livre sur *la Grande Guerre* Pierro Miquel rappelle que la nomination de Gallieni evalt eu pour but de « calmer les adversaires de Joffre ». En pleine tribune de l'Assemblée, raconte Pierre Miquel, « Gallieni accuse Joffre d'outrepasser ses pouvoirs. Vat-on se défaire du vainqueur de la Marne ? C'est Gellieni qui s'en va, ramplacé par un radical-socialiste ami du généralissime, Roques ».

manque jamais l'occasion de le prendre à partie.

Devant le Sénat, répliquant à Jean Lecanuet, le 6 décembre, le ministre de la défense a confirmé qu'il restait partisan d'une « solution pacifique » bien que la résolu-tion 678 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée le 29 novembre, autorise le recours à la force pour obtenir le retrait des Irakiens du Koweit. Il s'est ouvert, le vendredi 7 décembre, deux reprises de son trouble a François Mitterrand sans oser lui avouer que sa stratégie visà-vis de Washington lui paraît trop opaque. Il lui a même proposé de lui remettre sa démission. Mais François Mitterrand lui a demandé de rester fidèle au poste pour ne pas compliquer les choses au moment où lui-même, avec l'aide de Roland Dumas, essayait, justement, de trouver une issue diplo-matique. Il s'agissait d'enfoncer le clou en réclamant urbi et orbi, n'en déplaise à George Bush et à Israël,

la convocation d'une conférence internationale qui permettrait de débattre de la question palestinienne. Jean-Pierre Chevenement a joué le jeu parce que, dit-il, il ne voulait pas désespérer de voir la raison l'emporter. C'est son dernier espoir. Mais il se sent de plus en plus isolé dans les réunions restreintes quand il souligne les énormes dangers d'une éventuelle guerre. La seule concession concrète faite à ses analyses pessimistes est l'accord obtenu des Etats-Unis pour un report de l'ul-timatum de l'ONU à la mi-janvier.

### Acte 4: la fracture

- Mardi 15 janvier 1991. Sauf miracle, la guerre est inévitable. Devant ses proches, Jean-Pierre Chevenement prédit « une bouche-rie ». Il a offert pour la deuxième fois sa démission au chef de l'Etat, le lundi 7 janvier, mais celui-ci ne l'a pas accepté. Au Palais du Luxembourg, de fort méchante humeur, il remet une nouvelle fois à sa place le sénateur Jean Lecanuet qui l'a traité, le matin, de a ministre de la défausse». La cause de sa colère réside pourtant ailleurs. Il ne comprend pas pourquoi François Mitterrand a retiré si vite son ultime «plan de paix», devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette question le hante : « Pourquoi a-t-on cané? » Il ne veut pas croire qu'il n'existait plus aucune marge de manœuvre et reproche silencieusement au président de la République de n'avoir pas été plus insistant.

#### Acte 5: la démission

Jeudi 24 janvier. Démissionner? Trop tard. Et ce n'est pas parce que la guerre a commencé qu'elle est fatalement destinée à se terminer en apocalypse. Jean-Pierre Chevènement a retrouvé ses réflexes militants : toujours faire front. « Défendez-vous! Battezvous! Je vous couvre... » lui a dit François Mitterrand lors de leur dernière entrevue, le 21 janvier, à propos des critiques qui lui sont adressées de toutes parts depuis le déclenchement des hostilités. Le ministre de la défense a retrouvé sa fougue.

Le titre du Monde du 25 janvier lui arrache une exciamation : « Je l'emporte tout de suite à l'Elysée!» «une» ce qui paraît maintenant

une évidence : « Washington se donne désormais pour objectif l'éli-mination du régime de Bagdad et de son armée. » Pour Jean-Pierre nement, il est donc de notoriété publique que l'évolution de la guerre déborde du cadre fixé par la résolution 678 de l'ONU et dans lequel la France a strictement situé son intervention. Il y a là un moyen de relancer la recherche d'une solution diplomatique avant la bataille terrestre qui promet

#### Epilogue : m canard dans la mare

 Mardi 29 janvier. Sa décision est prise. En suivant la prestation télévisée de l'amiral Lanxade à l'émission d'Anne Sinclair, dimanche soir, sur TF I, et en entendant le chef d'état-major particulier de l'Elysée justifier à l'avance la poursuite des opérations militaires dans le droit-fil de la volonté américaine. Jean-Pierre Chevènement illusions. Il s'agit même d'un camouflet. Anecdotique mais révélateur. Quoi qu'il en soit, il est clair à ses yeux que la « boucherie » redoutée aura lieu. Sans lui. Il ne sera pas le ministre chargé, dans quelques jours, de dresser devant les Français le bilan des « pertes » annoncées. Il ne veut pas l'être. En son âme et conscience, le citoyen Jean-Pierre Chevenement préfère se retirer de la folle mêlée avec le sentiment douloureux, sans doute, en pensant à François Mitterrand de mettre fin à une complicité devenue obsolète, peut-être trahie.

Sur le coup de 8 heures, le ministre de la défense téléphonera à François Mitterrand pour lui annoncer sa lettre de démission. A 9 heures, il demandera à son secrétaire d'Etat, Gérard Renon, de venir le rejoindre, puis, à 10 cabinet civil et militaire pour les explications d'usage, sans oublier d'annuler son déjeuner prévu avec Michel Rocard à l'hôtel Matignon avant que le porte-parole de la présidence de la République, Hubert Védrine, n'annonce la nouvelle et donne le nom de son successeur, vers 11 h 45. En fin d'après-midi, il sacrifiera à l'étrange mais pacifique continue qui veut que tout ministre de la défense sur le départ làche un canard dans la mare des jardins de l'hôtel de Brienne...

**ALAIN ROLLAT** 

## Atatürk plutôt que Hitler

tionné, pour expliquer sa démission, la crainte de voir la France s'éloigner, sous la pression américaine, du cadre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU afin de forle Koweīt. Ce qu'il ne dit pas publiquement - pas encore en tout cas, - mais qu'il déclarait volontiers des septembre, en privé, à plusieurs interlocuteurs, c'est qu'il considérait comme une « tartuferie » le fait d'invoquer le droit international pour condamner l'annexion du

En bon jacobin, il voyait émirat hérité du colonialisme britannique, une de ces péripéties sans lesquelles aucune grande nation n'existerait aujourd'hui, à commencer par la France, « Nous avons fait pendant des siècles ce que Saddam Hussein vient de faire », almait-il rappeler en s'insurgeant contre le fait qu'on puisse établir un parallèle entre le dictateur ira-

### M. Chevènement : « Les hommes politiques doivent assumer leurs choix »

Dans le message aux armées qu'il a adressé après son départ, M. Jean-Pierre Chevènement « souhaite que le succès de nos armes, relayé par l'audace de notre diplomatie, permette à la France d'œuvrer pour une paix juste au Moyen-Orient ».

Après avoir rappelé « l'eséprouve pour les hommes de arande avalités oue sont les militaires, l'ancien ministre de la défense écrit notamment : «J'ai une pensée particulière pour les quatorze mille des vôtres qui sont engagés au Moyen-Orient, troupe d'élite dont la France peut être fière. Je sais qu'ils accomplirent tous avec soldat et rempliront avec honneur la mission qui leur a été confiée. >

«A travers yous, ma confiance va aussi à la France, que vous avez choisi de servir dans la cardère des armes et que, pour ce qui me concerne, je continuerai à servir aussi selon ma règle : dans la République, les hommes politiques doivent assumer leurs choix, à charge pour aux, conclut M. Chevenement, de ne qu'ils vous doivent.

conserver son sang-froid. Toujours très épris d'indépendance nationale, le ministre de la défense se réjouit de constater que le président de la République se trouve dans les mêmes dispositions d'esprit que lui : pas question de s'em-porter comme le fait le président des Etats-Unis qui parle déjà d'expedier sur le terrain « une force

La meilleure ligne de conduite reste, à ses yeux, celle tracée naguère par de Gaulie : pas d'alignement automatique sur Washington, autonomie de la politique arabe de la France. La France manifestera sa solidarité en envoyant dans le Golfe, à vitesse réduite, le porte-avions Clèmenceau grée en porte-hélicoptères, avec mille huit cents hommes à bord. Presque une « gesticulation ». Jean-Pierre Chevenement pense surtout aux difficultés qui l'attendent dans les ultimes arbitrages sur le prochain budget de son ministère. En son for intérieur, il ironise déjà aux dépens de M. Pierre Mauroy et de M. Laurent Fabius qui arguaient récemment de l'effondre ment de l'empire soviétique pour réclamer une réduction de ses crédits. Mourir pour le Koweit? Un iournaliste pose la question à Roland Dumas. Jean-Pierre Chevènement la juge saugrenue.

### Acte 1:

l'appréhension - Mardi 21 sout. Nouveau conseil restreint à l'Elysée. La crise s'aggrave. Saddam Hussein retient en otages les étrangers présents en Irak, dont cinq cent soixante Français. Le dictateur irakien mise visiblement sur la division des Occidentaux. La

France ne peut pas se permettre de

## Les « buts de guerre » n'ont pas changé, affirme M. Dumas

Au cours de son intervention devant le groupe socialiste de l'Assemblée nationale, ou en réponse à des questions, merdi 29 janvier, le ministre des affaires étrangères, M. Roland Dumas s'est employé à démentir qu'il y ait un erisque » d'éloignement des objectifs fixés par l'ONU, contrairement à ce que dit M. Chevènement dans sa lettre de démission. A une question sur les « buts de guerre » poursuivis par la France et ses alliés, M. Roland Dumas a réaffirmé qu'ils n'avalent pas

changé - « ni pour la France, ni pour les Etats Unis » -, et que la libération du Koweit était toujours le seul objectif. Il a racpelé que la logique militaire de libération du Koveit rendait inévitable les interventions sur l'Irak. «La position de la France est touiours la même et elle est très claire», a-t-il également déclaré un peu plus tard à

A propos de l'après-conflit, M. Dumas a précisé que la France était soilicitée par des pays du

(notamment la Yougoslavie) pour tenter de prendre une initiative aliant dans le sens d'une trève ou d'un cessez-le-feu. Compte tenu du refus irakien de toute modification de sa position sur le Kowett, M. Dumas a indiqué que la parole reste pour l'instant aux armes. M. Dumas a d'autre part indiqué au groupe socialiste que la France «se tenait prête à agir dès qu'il y aurait qualque chance de succès dans une proposition nouvelle de Maghreb ou des non alignés paix».



W.II. CHEVENER



## DE M. CHEVÈNEMENT

## Instabilité en Europe, menaces dans le Sud

# Double prévision de Cassandre

Durant l'année 1990, M. Jean-Pierre Chevenement avait fait deux prévisions, qu'il distillait dans ses nombreux entretiens avec les médias. La première visait l'Europe : un grand vide stratégique menace au cœur même du continent européen, avec les déstabilisations de toutes sortes que pourrait entraîner le délitement politique, militaire ou social de l'ancien «bloc» de l'Est. La seconde concernant, bien avant qu'il ne devienne à la mode, ce qu'on nomme, traditionnellement, le Sud, c'est-à-dire la Méditerranée. l'Afrique et le Proche-Orient : d'immenses déséquilibres démographiques, économiques ou culturels s'accumulent à l'horizon, qu'il ne faut pas vouloir régler à coups de canon, en termes de rapports de forces entre les

transformerent

objecteur de conscie

Ces deux pronostics, auxquels l'actualité confère désormais une certaine consécration, étaient devenus quasi obsessionnels chez un homme qui garde quelques souvenirs de la guerre de 1940.

A ceux qui évoquaient défà « la fin de l'Histoire » parce que le mur de Berlin était tombé et que sa chute laissait entrevoir des années de paix en Europe, le ministre de la défense avait l'habitude de répliquer qu'il faut

savoir regarder les choses en face et que, au contraire, sa lecture personnelle du monde l'incitait plutôt à chercher comment désamorcer des mines prêtes à exploser.

C'est probablement le rôle le plus ingrat d'un ministre de la défense, quel qu'il soit, que de louer les Cassandre et de lancer. ainsi, des mises en garde à une opinion, voire à des dirigeants, dans son propre pays, qui ont le nez collé à la fugacité de l'actualité quand il doit songer, lui, à préparer un outil militaire « bon pour la service » pendant les décennies à venir.

> La dent dure

Dans ce\_rôle du responsable politique qui a parfois raison trop l'un de ses grands anciens au ministère de la défense. M. Michel Debré, dont il a la fibre patriotique. Comme lui, il aura cherché à être un ministre de la défense réformateur, sourcilleux quant à l'autorité autant à l'encontre du chef de l'État et du chef de son gouvernement que vis-àvis de la hiérarchie militaire. Et, comme M. Dabré, ancore, il aura entretenu avec ses amis politiques des rapports ombrageux des lors qu'ils contestaient ses analyses et son action.

et non des moindres, comme MM. Laurent Fabius ou Pierre Berégovoy, pour ne citer qu'eux qui lui reprochaient d'en faire trop en faveur du budget des armées et qui réclamaient de toucher, sans attendre ce qu'on appelle aux Etats-Unis « les dividendes de la paix», le ministre de la défense avait le dent dure. « Il y a une certaine gauche, disait-ii, qui a toujours été sensible aux modes venues d'outre-Atlantique.

Expression prémonitoire - juillet 1990 - quand on sait que M. Chevenement reproche aujourd'hui à la politique de M. François Mitterrand au Proche-Orient d'être trop suiviste par rapport aux initiatives de M. George Bush dans le Golfe i

A l'ensemble des socialistes. M. Chevenement, qui, dès les années 70, avait fait ses classes aux côtés de Charles Hernu dans l'ordre de la réflexion stratégique, a fait grief de ne pas lui avoir dispensé les crédits nécessaires pour pouvoir aligner ce qu'il y a de mieux dans le désert saoudien. Les députés du PS se souviennent encore que pas plus tard que la semaine dernière il les tança vertement au moment où certains critiquèrent les défaillances ou les insuffisances du dispositif

tère de la défense, en mai 1988, M. Chevenement s'est, en affet, battu pour maintenir aux armées le plus possible de leur pouvoir d'achat, persuadé que, dans un monde promis aux troubles, le temps n'était pas venu de faire des impasses sur la défense du pays. Il assimilait volontiers le budget militaire à une assurance que l'on trouve chère quand tout va bien et que l'on s'en veut de ne pas avoir payée lorsque les nuages s'amoncellent.

Pour protéger son budget, il en avait même oublié sa célèbre maxime qui veut qu'un ministre « ca ferme sa gueule ou ca démissionne». Lui, il l'avait ouverte largement et en public, depuis 1988, quand il s'était agi d'arracher au gouvernement de quoi financer les investissements prévus dans la gamme des armements nucléaires aussi bien que classiques, lors de l'application par un gouvernement de gauche de la programmation militaire conçue du temps où la droite cohabitait avec M. Mitterrand, Et. avant de donner sa démission, il s'apprêtait à continuer sur le même ton pour obtenir du Parlement qu'il adopte la prochaine programmation qui devra courir de 1992 à 1996.

Mais c'est à tort qu'on en déduirait que M. Chevènement a défense, prisonnier de ses étatsmajors, voire du clobby » militaro-industriel, c'est-à-dire un ministre au garde-à-vous devant sa communauté d'administrés.

#### Un chemin de croix

Il aura été, au contraire, par des aspects discrets de son personnage, un homme d'Etat capable d'en imposer à une collectivité qui marche à l'affectif. Ainsi du plan Armées 2000, que l'armée de terre - qui en est la principale victime - a eu du mal à digérer parce qu'il réduit son format, l'oblige à se réorganiser et à vivre sur un moins grand pied. Ainsi encore des exportations d'armes, dont il n'était pas spécialement fier mais qu'il a assumées en les contrôlant de près avec son secrétaire d'Etat, M. Gérard Renon. Ainsi, enfin, de certaines décisions arrêtées par le chef de l'Etat en personne - comme la réduction du service national à dix mois pour 1992 ou le départ des forces françaises d'Allemagne pour 1994 - qu'il trouvait un peu prématurées mais dont il a accepté d'endosser la paternité pour les dicter à une institution militaire plutôt réfractaire.

Au début, M. Chevènement avait imaginé qu'il pourrait, sans

que les armées aient trop à en souffrir, partager son existence entre le ministère de la défense et sa ville de Belfort, où il aime à se régénérer. Il lui fallut vite déchanter. Les armées, à propos desquelles Charles Hernu disait qu'elles sont tellement réparties dans le monde que le soleil ne se couche jamais sur les garnisons françaises, lui ont dévoré son temps: Quand les gendarmes ne protestalent plus, c'était au tour des forces françaises au Tchad de requérir son attention avant que des détachements, en plusieurs pays d'Afrique, voire aux Comores, et maintenant au Proche-Orient, ne le sollicitent.

En fin de compte, c'est le son du dispositif « Daguet » en Arabie saoudite qui aura été son chemin de croix. Il aura voulu le protéger jusqu'au bout, tout en le préparant au pire . Cruel cas de conscience pour un ministre de la défense qui est convaincu que c'est par la recherche du développement économique - et non dans les ruines de la guerre qu'on dialogue entre nations. Hélas pour M. Chavènement! M. Saddam Hussein ne pense pas tout à fait comme lui. L'ancien ministre de l'industrie, puis de l'éducation nationale se serait-il trompé de ministère en 1988?

**JACQUES ISNARD** 

En Arabie saoudite

### Satisfaction évidente chez les militaires français

Quelque part en ARABIE SAOUDITE

de notre envoyée spéciale

temps. Cela aurait été plus cohérent. Ce n'est pas une surprise, » Attendue par beaucoup, la démis-sion du ministre de la défense, M. Jean-Pierre Chevenement, ne. contrarie pas, c'est le moins que l'on puisse dire, les officiers fran-çais de l'opération « Daguet » qui n'ignoraient rien des réticences de leur ministre quant à l'ensemble de cette affaire. « Cela nous fait bien plaisir, lâche l'un d'eux, il n'était pas d'accord avec ce que l'on faisait. Il y a longtemps qu'il aurait dû en tirer la conclusion.» « De toute façon, ajoute-t-il, c'est Mitter-rand qui nous a envoyés ici, et maintenant que la guerre est com-mencée, c'est de lui que nous dépendons directement.»

« Il était, pour commencer, contre notre présence ici. Ensuite contre notre intégration aux forces alliées, c'est-à-dire américaines, ce qui rendait notre mission impossible, et ensin contre notre engagement en Irak. Cela fait beaucoup pour le ministre de la défense, précise un autre qui confie : « C'est un antimilitariste nourri d'un anti-américanisme permanent, deux options difficiles à conjuguer par les temps aui courent »

Les officiers de l'armée de l'air, en particulier, n'out pas oublié que, alors que tont était prêt pour leur installation sur la base de Dhahran qui jouit de toutes les commodités possibles, le ministre de la défense avait refusé ce choix pour ne pas qu'ils se trouvent près des Américains. « A Al-Hassa [au sud de Dhahran], nous avons du tout monter nous-mêmes, ce que nous avons réussi, et cela nous a permis de faire une bonne démonstration de nos capacités, affirme l'un d'eux. Donc les conséquences d'une mauvaise décision ont été positives. Mais militairement cela n'ayait pas de sens. Cela nous a obligés, par exemple, à faire des efforts démesurés pour les transmissions quand nous avons été inté-

Pour ces officiers qui vivent concrètement la mise en place et l'application de l'opération « Tempète du désert », il est clair que la France ne pouvait, comme l'aurait souhaité en moindre mal M. Chevenement, rester en dehors de l'ensemble des forces alliées. « Le ministre aurait du démissionner depuis au moins début décem-bre, aftirme un officier supérieur, quand le chef de l'Etat a donné son accord au plan de batallle améri-cain » qui, comme le mourent tous les jours les événements, prévoyait de détruire les capacités militaires de l'Irak pour obtenir à moindres frais la libération du Kowelt. « A portir de ce moment, il était évident que nous ne pouvions pas rester

seuls à refuser d'aller en Irak», ajoute-t-il. L'intégration des troupes françaises au dispositif américain prend maintenant tous les jours de l'ampleur, et un régiment d'artillerie de l'armée américaine et des batteries de missiles Patriot vont carrément combattre donc sous le commandement du générai Mouscardes.

> Opérer en symbiose avec les Américains

Située à l'ouest du dispositif allié, celle-ci va, en revanche, opérer en symbiose avec l'un des trois grands corps américains qui sont à ses

Dans une guerre comme celle qui s'annonce au sol, il était impossible pour l'armée française, dont les effectifs et l'armement sont limités. de rester en dehors du plan d'offensive dans lequel chacun aura son rôle, mais aura aussi besoin de l'appui des autres.

Si la démission de M. Chevènement a donc été plutôt bien accueillie, son remplacement par le minis-tre de l'intérieur, M. Pierre Joxe, suscite beaucoup de réserves chez des officiers qui n'ont pas oublié son rôle dans l'affaire du Rainbow-Warrior et qui se métient un peu de cet homme austère qui passe pour un « perturbateur ». « Certes, il faut attendre, avoue, fataliste, un officier supérieur, mais cela ne va pas être simple. Ce n'est pas gagné.»

Ce qui gêne quand même le plus grand nombre, dans ce changement qui intervient en plein milieu d'une opération militaire, c'est l'image de désordre en France qu'il risque de donner aux alliés. « Certes, c'est plus clair ainsi, avoue un officier, mais cela aurait été mieux pour notre image de régier ce problème avant le

Réagissant à la démission de M. Jean-Pierre Chevenement, le porte-parole de la Maison Blanche a déclaré, mardi 29 janvier, à Washington qu' « il n'y a jamais eu d'obstacles » dans les relations franco-américaines dans le cadre

de la crise du Golfe. Interrogé par des journalistes pour savoir si cette démission « enlevait un obstacle dans les relations bilatérales», M. Marlin Fitzwater a répondu soutien des le début (...) Ils ont concrétisé leur soutien par une alde directe dans le conflit, en termes d'hommes et de matériel (...) Ils ont clairement fait connaître leurs engagemenis ».

Réaction différente, on l'imagine, à Alger, où l'agence APS a écrit mardi que le départ de M. Chevenement est une « suite

«Il n'y a jamais eu d'obstacles» entre Paris et Washington qu'il affiche » depuis que Paris a décidé de prendre part à l'engagement militaire allié dans le Golfe. Cette décision « exprime le ras-lebol du ministre, qui n'a cessé d'atti-rer l'attention du chef de l'État français sur la dérive que semblait prendre l'engagement français (...) Elle conforte dans son attitude la frange importante du peuple français opposée à la guerre du Golfe».

> L' « un des meilleurs dirigeants du PS»

Pour sa part, M. Rafic Abi Younes, dirigeant du parti Baas proirakien au Liban, a estimé que le geste de M. Chevenement était « une occasion pour la France de réviser sa position dans le guerre du Golfe ». Il y voit « un signe avantéclater au sein de la coalition antiirakienne». « Un coup porté à Mitterrand et à sa politique agressive. « Début de la désintégration du camp de l'agression dans le Golfe.» jordanienne a commenté mercredi matin la démission de M. Chevènement, nous câble notre envoyé spécial à Amman, Jean Gueyras. L'éditorialiste d'El-Rai salue le courage du ministre de la défense qualifie de « victime honorable d'une sale guerre ». El Chaab y voit le « premier résultat » de la résistance opposée par l'Irak et de l'échec de « l'agression améri-

Al-Destrir souligne que la démis-sion de ce « politicien français propre » sonne le glas de « l'ère de l'in-

e transformation dramatique de l'attitude d'un pays qui s'est toujours enorgueilli, depuis l'époque du grand Charles de Gaulle, d'entretenir des relations privilégiées avec le

Enfin le Jordan Times (de langue anglaise) rend hommage à la « droiture » de M. Chevènement « l'un des meilleurs dirigeants du Parti socialiste français, qui n'a jamais hésité à dire ce qu'il pensait, même si cela devait lui coûter son poste (...) Il a toujours préféré la diplomatie à la guerre, la négociation à la bataille. Du moment que la France a choisi la mauvaise option, il ne pouvait que démissionner. Il a été droit et honnête comme seuls peuvent l'être les hommes droits et

Avec le changement à la tête du ministère de la défense

Selon la Maison Blanche

## Les Britanniques s'attendent à une participation plus active de la France à l'effort de guerre

LONDRES

de notre correspondant

Les méandres de la politique française à propos du Golfe ont suscité ici une méfiance que la seule démission de M. Jean-Pierre Chevènement ne suffira pas à lever. Les Britanniques continuent en effet de poser une question de fond : pourquoi ont-ils trois fois plus de troupes sur place que les Français, alors que leur économie est moins forte et egler ce problème avant le qu'en tant que producteurs, ils n'ont guerre.»

pas, eux, besoin du pétrole du FRANÇOISE CHIPAUX | Golfe?

Les réactions dans les milieux politiques

M. Alain Juppé, secrétaire général du RPR: « il était très diffi-cile d'avoir au ministère de la défense quelqu'un qui allait à la guerre à reculons. C'est un élément de clarification qui permettra de mieux mobiliser toutes les energies autour de notre armée et de nos sol-dats.»

M. Gérard Longuet, président du Parti républicain : « M. Chevènement est un homme konnête. Il s'est mis en harmonie avec ses convictions. Je pense qu'il avrait du le faire plus tôt car l'image de notre pays, la confiance des soldats dans leurs chefs, en sort considérable-ment affaiblie. »

M. Philippe Ségulu, député
RPR, maire d'Epinal : « L'attitude
de Jean-Pierre Chevènement était à

la fois intenable et respectable. » M. Chevènement « nous rappelle que nous sommes là-bas pour libéque nous sonnies ur ur ous pour lac-rer le Kowelt et pour rien d'autre et que nous ne devons pas nous laisser entraîner vers d'autres objectifs que ceux qui ont motive notre déci-

M. André Lajoinie, président du groupe PC à l'Assemblée natio-nale : « Jean-Pierre Chevènement vient d'accomplir un acte cours geux. Cet évênement important rejoint les positions défendues par les communistes dès le début de la crise du Golfe.»

M. Alain Krivine, porte-parole de la Ligue communiste révolution-naire : « Il déserte le terrain de la logique de guerre. Il doit connaître la « busherie » qui s'annonce. »

pour Downing Street que pour le Foreign Office, de commenter « une affaire intérieure française ». Mais l'impression générale est que la France va jouer plus activement son rôle dans la coalition même si on peut toujours craindre, de la part d'un gouvernement aussi imprévisible, des initiatives diplomatiques non coordonnées avec celles des alliés. L'essentiel, vu d'ici, est que les forces françaises participent aux

La presse populaire, toujours prompte à dénoncer le manque de solidarité des Européens en général et des Français en particulier, est étonnamment discrète sur le départ de M. Chevènement. Il est vrai qu'on remarque une certaine lassi-tude de l'opinion concernant l'abondance de la « couverture » de cette guerre par les médias. La BBC a ainsi réduit, à la demande de téléspectateurs qui se plaignaient de ne plus trouver leurs programmes habi-tuels, les horaires des journaux télé-visés qui avaient été prolongés.

La plupart des quotidiens insis-tent ici sur le fait que M. Chevène-ment était l'un des membres fondateurs de l'Association des amitiés franco-irakiennes. Le Times le décrit comme un «politicien socialiste pro-irakien, qui avait provoqué l'embar-ras du gouvernement par son opposi-tion publique à la guerre et son admiration ouverte envers le président Saddam Hussein ». Le quoti-dien conservateur estime que « les deux semaines de conduite de la guerre par M. Chevènement n'ont pas été loin du désastre».

Le Daily Telegraph n'est pas ten-dre non plus pour M. Chevenement. « Un ministre de la défense qui croit à la paix mais est obligé de mener une guerre est un Janus que les hommes politiques de tous bords ont du mal à supporter. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, qu'il ait été sujet à des migraines», écrit ce journal. Le Daily Telegraph considère que ces tergiversations nui-saient au moral du corps expéditionsaient au moia et qu'il était temps de lever une telle hypothèque : «Les pilotes français n'ont pas essuyé de pertes jusqu'ici, mais les troupes françaises, y compris les éléments aguerris de la Légion étrangère, devoient garticiner à terre en prederraient participer à terre en pre-mière ligne à des combats cruciaux. Il aurait été extrêmement mauvais pour leur moral de ne pas être entiè-rement soutenues par leur ministre de la défense.»

> Détermination et inquiétudes

The Independent décrit M. Chevè-nement comme une « personnalité forte mais inclassable ». Ce quotidien s'interroge sur la capacité ou la volonté du ministre démissionnaire de faire une campagne active contre la guerre. « Il attire des socialistes qui, même s'ils ne sont pas totale-ment d'accord avec lui, estiment que leur parti s'est assoupi pendant ses années d'exercice du pouvoir et a besoin d'une nouvelle injection d'idéalisme. Si les combals dans le Golfe se révèlent longs et difficiles, et si M. Chevènement décide de les condamner publiquement, le gouver-

nement aura alors des raisons de s'inquièter», écrit The Independent. Le Guardian estime aussi que sa démission va donner un nouveau souffle au mouvement pacifiste en France et menace l'unité du Parti

Ce quotidien considère cependant que son remplacement par M. Pierre Joxe, « qui a une réputation de fermeté », est un « signal » de M. Mitterrand à ses alliés que la France est déterminée à mener cette guerre jusqu'à son terme.

Le Financial Times est le seul à affirmer que l'objection de fond de M. Chevènement, contenue dans sa lettre de démission, selon laquelle la conduite actuelle de la guerre ne correspond plus aux objectifs fixés par les Nations unies, mérite d'être prise au sérieux. « Il y a en effet une incertitude à la fois sur les moyens et les sins de cette guerre », écrit ce quotidien. M. Chevenement «a raison » de rappeler que la résolution 678 du Conseil de sécurité n'autorise l'usage de la force que pour obliger l'Irak à se retirer du Koweit.

La poursuite de la guerre au-delà de la libération du Koweit pourrait apparaître comme une « croisade anti-arabe», et risquerait, en éliminant l'Irak de la scène, de rendre encore plus difficile le retour à l'équilibre dans la région. Le Financial Timer conclut que la guerre doit être menée d'une manière qui laisse autant que possible ses chances à la

**DOMINIQUE DHOMBRES** 

## « Dans sa tête, ce n'était pas simple »

«La démission de Chevènement? C'est un sujet tabou!» lâche un député socialiste, mardi 29 janvier. dans les couloirs de l'Assemblée nationale pour expliquer le quasi mutisme de ses collègues. Durant la réunion de près de deux heures qui a eu lieu, salle Colbert, pour entendre le ministre des affaires étrangères, M. Roland Dumas, le sujet n'a pas été évoqué . «L'atmasphère était indéfinissable. Une sorte de gêne planait, chacun ayanı la conviction que toute réaction intempestive viendrait nourrir Radio-Bagdad » souligne un déreté accardies

Ce sentiment est partagé par nombre d'élus socialistes qui se demandent si le ministre de la défense n'a pas \* craque » physiquement et psycholo-giquement. Tout le monde était au courant de ses états d'âme, mais sa démission, au milieu du gué, a créé la surprise, y compris chez ses amis. M. Chevenement les avaient invités a déjeuner mercredi dernier . «Il ne nous avait pas du tout donné l'im-pression de vouloir démissionner. La tonalité était plutôt : avant le 17 janvier, j'ai tout fait pour la paix, main-tenant je fais la guerre » explique l'un

« Je sais que dans sa tête ce n'était pas simple, mais enfin, je ne suis pas sur que ce soit le meilleur moment pour partir » affirme M. Jean-Pierre Baeumler (PS-Socialisme et République, Haut-Rhin). M. Jean-Pierre Michel (Haute-Saone), député du même courant, se refuse à tout commentaire, mais se demande ce qui a

semaine dernière ». Quant à M. Jean-Yves Autexier (Paris), il a tenu à rap-peler que M. Chevènement « avait remis ses fonctions à la disposition du président de la République au début décembre ». Egalement mem-bre du courant Socialisme et Répu-blique, il a précisé que M. Chevène-ment « avait laissé la date à l'appréciation du président de la République ». Selon lui, « demain, il faudra des gens qui n'auront pas été trop compromis dans cette aventrop compromis dans cette aven-

M. Michel Coffineau (Val d'Oise), également proche de l'ancien minis-tre de la défense, a balayé les consignes de silence pour dénoncer « le dérapage politique que l'on sent venir » dans la gestion de la guerre du Golfe. Mettant en cause la politique des Etats-Unis qui entraînerait la France, pas à pas, hors des chemins balisés par l'ONU, M. Coffineau a banses par l'ONO, M. Conincati à affirmé « son sentiment que, petit à petit, la guerre est en train de changer d'objectif. Il faut savoir si on veut écraser totalement l'Irak ou libérer le Koweit ». il a toutefois estimé qu'il faudrait attendre la fin du conflit pour que le courant Socialisme et République « dise des choses politiques de fond » .

Au terme de la réunion des socialistes, le président du groupe, M. Jean Auroux, a rappelé que si la France était engagée dans le conflit, à Tunis le jour même avant de se rendre prochainement en Algérie et au Matoc. «Il ne s'agit pas d'une initiative que la France prendrait, nons a-t-il dit avant de partir. Il s'agit seu-lement de parler avec le Maghreb pour que le fossé ne se creuse pas

en Egypte dans les prochains jours. «La France est d'ores et déjà disponible pour rechercher une nouvelle paix » après le conflit, a-t-il affirmé. Nous avons appris avec beaucoup de satisfaction, a-t-il dit, que beaucoup de pays attendent de l'action diploma-tique française de réussir, après la crise, ce que nous n'avons pas pu faire, à notre corps défendant, avant

Quelques étages plus bas avait lieu au même moment une grande pre-mière. Réuni sous la présidence de M. Bernard Pons, le groupe RPR a entendu pendant une heure et demie le général Menu, chef du cabinet militaire du premier ministre, accompagné de M. Guy Carcassonne, conseiller pour les affaires parlementaires de M. Rocard.

Le général Menu a fait un exposé sur le développement des opérations militaires dans le Golfe et répondu, avec M. Carcassonne, aux questions des députés. MM. Jacques Chirac, Alain Juppé et Edouard Balladur assistaient à la réunion. C'est le préfaire un exposé de la situation

mesure où les députés qui n'appartiennent pas à la commission de la défense ou des affaires étransères se trouvent en quelque sorte sous-informés par rapport à leurs collègues. Les députés RPR interrogés à la sortie, ont jugé cette rencontre « très riche et très intéressante».

A ceux qui reprochent aux militaires d'être trop présents sur les écrans ou ailleurs, M. Carcassonne récond que «si les militaires sont tenus à une stricte obligation de réserve, ils ne sont pas contraints à une obligation de mutisme». Il nous a précisé que l'amiral Lauxade, chef de l'état-major particulier du chef de l'Etat qui s'était exprimé dimanche dernier sur TF 1 et le général Menu, étaient des militaires « hors hiérarchie » qui dépendaient directeme de leurs «patrons» et que, quand ils s'exprimaient, c'était MM. François Mitterrand et Michel Rocard oui en prenaient l'entière reponsabilité. « Ce serait inquiétant de ne nas voir les militaires en ternos de guerre... » glissait au passage dans un sourire le général Menu visiblement ravi de cette première. M. Carcassonne, plus habitué à contrer le groupe RPR qu'à le rencontrer, semblait encore tout étonné de cette première expérience de coksbitation... Guerre et

PIERRE SERVENT

#### elle n'entendait pas pour autant rom-pre les fils ténus du dialogue avec les sident du groupe, M. Bernard Pons qui avait exprimé le souhait qu'un pays arabes, notamment ceux du Maghreb. C'est pour cela que le prémité nationale obligent. militaire de haut rang puisse venir reb. C'est pour cela que le pré-

« Socialisme et République » pourrait rompre avec la direction du PS

**TEL-AVIV** de notre envoyé spécial

M. Pierre Mauroy a appris la démission de M. Chevenement dans un restaurant de Tel-Aviv où la délégation du PS en Israël était invitée à déjeuner par la direction du parti Mapam, petite formation de gauche alliée aux travaillistes. Les propos échangés par les repré-sentants des deux partis sur la guerre du Golfe manquaient singuièrement de densité.

Les Isracliens rencontraient chez leurs invités des regards absents, et aussi dans des réflexions dont on ponvait deviner l'objet : que signifiait le départ de M. Jean-Pierre Chevenement? Quelle était la gravité de la crise qui pouvait affecter le gouvernement et le parti au pouvoir en France?

4

Ces questions muettes sont restées sans réponse, M. Mauroy ne voniant nas se livrer devant des interiocuteurs étrangers à des considérations de politique intérieure. Il a fallu attendre la fin de l'après-midi pour que le premier secrétaire, au cours d'une conférence de presse, livre un bref com-

mentaire préparé en accord avec les autres membres de la délégation. « Un ministre, a-t-il déclaré, applique la politique du président de la République et du gouvernement. C'est une de ses raisons d'être. S'il n'est pas d'accord, il s'en va. M. Jean-Pierre Chevènement est

Pressé de questions, l'ancien pre mier ministre s'est borné à souli-gner que le parti socialiste «soutient la politique du président de la République et de son gouverne-ment » et qu'il « fait bloc comme 80 % des Français » autour de cette que « de fermeté et de solidarité » qui implique, pour « libérer le Koweil », de « participer à des opé-

#### « Décomposition » et « recomposition »

A un journaliste israelien qui lui demandait si le départ de M. Chevènement permettrait que les forces françaises s'engagent plus résolument dans l'entreprise de destruction de la machine de guerre irakienne, M. Mauroy a répondu : « Je ne pense pas que M. Chevènement ail jamais contra-

rié la politique du président de la République.»

La délégation socialiste était partagée entre deux sentiments. D'un côté, la décision de M. Chevènement lui paraissait être une clarification inoninée mais au fond prévisible et en principe souhaitable. D'un autre côté, certains s'avisaient que la démission d'un ministre de la défense en pleine guerre était proprement effarante par les citovens. On se perdait en conjectures sur les raisons pour lesquelles M. Chevenement, apôtre du service de l'Etat et l'un de ceux qui avaient converti les socialistes dans les années 70 à la doctrine militaire de la Ve République, avait pu dévier ainsi de son par-

La réunion du comité directeur du PS le 2 février devrait être largement occupée par les conséquences du départ de M. Chevènement. Ce départ devrait entraîner logiquement la rupture de son courant Socialisme et République avec la direction du parti et sa constitution en minorité. Dans ce cas, il est probable que les divergences existant parmi les partisans de l'ancien

ministre apparaîtront au grand jour. Ceux d'entre eux qui siègent au gouvernement - M™ Edwige Avice, ministre délégué aux affaires étrangères, M. Georges Sarre secrétaire d'Etat aux transports, M. Gérard Renon secrétaire d'Etat à la défense, - ne paraissent pas devoir suivre son exemple en donnant leur démission. Sur les vingt-deux députés du courant. cing seulement avaient voté contre le déclenchement des opérations militaires le 16 janvier tandis que la suppléante de M. Chevènement s'était abstenue.

Il n'est pas sûr que de longues années de militantisme commun (vingt-six pour les plus anciens) suffisent à préserver l'unité de l'ancien Centre d'étude de recherche et d'éducation socialistes (CERES), réduit à 8,73 % des mandats au congrès de Rennes en mars 1990. Ce serait alors l'un des éléments constitutifs du PS des années 70 qui s'effondrerait et une étape significative de ce que certains appellent sa adécomposition ». d'autres sa « recomposition ».

**PATRICK JARREAU** 

## Logique de rupture

M. Chevènement mépriserait un tel objectif, admis et même revendiqué parce qu'il n'est pas «hon-teux», disent-ils, par plusieurs diri-geants socialistes, MM. Fabius et Jospin notamment, au risque de choquer une sensibilité traditionnellement méfiante envers toute « rang » de la France? Pour l'ancien ministre de la défense, partisan d'un « nouveau New Deal » en faveur du Maghreb, du Proche-Orient et de l'Afrique, il se situe ailleurs que dans une entreprise douloureuse pour les relations du pays avec le « monde arabe » .

Ces divergences entre M. Chevément et le président de la République ne sont pas nouvelles. Dès le mois d'août, le chef de l'Etat avait parté de « logique de guerre », analyse qui lui avait d'ailleurs été reprochée, notament par M. Valéry Giscard d'Estaing. Le ministre de la défense voulait l'embargo, pas la guerre dont il redoutait les conséquences, singulièrement le nombre de victimes, crainte exprimée à plusieurs reprises, publiquement, avec une insistance qui avait fait douter de sa volonté d'assumer. jusqu'au bout, ses responsabilités ministérielles.

Il redoutait aussi que la France ne se place à la remorque des Etats-Unis et ne perde son libre-arbitre, perspective désastreuse aux yeux de cet homme qui, avec une belle constance, n'a jamais cessé de militer contre la tentation américaine à l'hégémonisme sur le monde occidental. Pour M. Chevènement qui, dans ses conversations

avec le président de la République. insistait tant sur la nécessité de préserver, voire de restaurer e l'identité de la France » menacée par « l'américanisation des modes de pensée et d'expression » et par l'intégration européenne synonyme, selon lui, de dérive vers une « Europe allemande », la guerre du Golfe confirme et aggrave le dan-

#### La «gauche américaine»

La référence aux Etats-Unis considérés comme un modèle fait pour lui, office de repoussoir, à tel point qu'il n'avait rien trouvé de mieux pour jeter, avant 1981, l'anathème sur M. Rocard et ses idées que de parier à leur propos, injure suprême, de « gauche améri-caine ». Or M. Mitterrand a plutôt le réflexe inverse. Il n'a iamais caché son admiration pour les pères fondateurs de la démocratie américaine « inscrits, disait-il ouelques mois après sa première élection, dans la mémoire collective où les ont rejoints les idéaux de nos révolutions de 1789 et 1848 », pas plus qu'il ne cherche à dissimuler sa reconnaissance pour l'intervention décisive des États-Unis, lors de la Seconde guerre mondiale, dans la libération de l'Europe. Premier secrétaire du parti socialiste ou chef de l'Etat, M. Mitterrand a souvent pris à contre-pied ses amis animés par des réflexes anti-américains. Sur ce terrain, M. Chevènement n'a pas été pris par surprise. Il ne l'a pas été non plus, semble-

t-il sur une divergence de fond

exprimée dans sa lettre de démission: « La logique de guerre risque de nous éloigner chaque jour des objectifs fixés par les Nations unies». Ainsi, selon lui, les alliés outrepasseraient le mandat confié par la résolution 678 de l'ONU qui les autorise à libérer le Koweit. Ministre de la défense, M. Chevènement savait bien que pour y par-venir, il était nécessaire de lancer des opérations militaires sur le territoire irakien. A cette question. M. Mitterrand avait déjà commencé de répondre publiquement lors de sa conférence de pres 9 janvier : « Bien entendu, la libé-ration du Kowell, en raison des fortes défenses que cela représente du côté irakien, signifie que tout ce qui se trouve alentour, y compris en Irak, court le risque d'être atteint. Ceci est considéré comme des opérations de libération du Koweit ». M. Chevenement ayant dit le contraire le 17 janvier, le chef de l'Etat avait été encore plus clair le 20. « Il faut natutellement détruire » le potentiel militaro-in-dustriel de l'Irak, avait-il déclaré après que cet objectif allié, compte tenu des opérations menées sur le terrain, fut devenu évident pour

#### Une « certaine idée » de la démocratie

M. Chevènement invoque enfin « une certaine idée de la République » pour expliquer son départ. Il paraît ainsi effleurer un débat qui couve parmi ses amis sur « une certaine idée » qu'ils se font de la démocratic. La logique des institutions de la Ve République permet an chef de l'Etat. a chef des armées » de disposer seul, même s'il s'entoure de conseils, de la conduite de la diplomatie et de la

guerre. Exprimant ses convictions,

mais exécutant des décisions prises par un autre que lui, M. Chevènement a été peu à peu marginalisé, sinon remplacé dans la communication militaro-diplomatique par l'amiral Lanxade, chef d'état-major particulier du président de la République. La démocratie, au moins en France, s'accommode mai de la guerre. Le Parlement entérine puis est renvoyé à ses vacances, le gouvernement exécute et un seul homme décide.

Malgré le mauvais moment choisi, le coup d'éclat de M. Chevènement - familier de la démission qu'il avait déjà remise à M. Mitterrand en février 1983 alors qu'il était ministre de la recherche et de la technologie technologie - n'aura peut-être pas de consequences graves. Les mili-taires paraissent s'inquiéter de l'arrivée d'un nouveau ministre de la défense plutôt que des raisons du départ de son prédécesseur. Les politiques y voient une clarification, même si, à droite, quelquesuns cherchent à exploiter le tohubohu ainsi créé. Les communistes en font leurs délices, puisque le démissionnaire renforce le pôle de la gauche anti-guerre qui, jusqu'à présent, avait quelque peine à trouver de puissants relais dans l'opinion. Quant aux alliés, ils n'y verront qu'avantages puisque le donte créé par les prises de posi-tion de l'ancien ministre de la défense est levé.

Reste à apprécier le fond de l'affaire. Fallait-il on non faire la guerre et encourir tous les risques militaires et diplomatique d'un engagement massif? Comme dirait M. Mitterrand, « il appartiendra au peuple français de trancher», à

**JEAN-YVES LHOMEAU** 

## Pierre Joxe, en souvenir de Péguy

Quai de l'Horloge, à quelques pas du Palais de justice de Paris, dans l'Île de la Cité, un adolescent des années cin-quante aimait flâner le long des ravons de l'immense bibliothèque de l'un des appartements niliaux. Maître des lieux, son grand-père maternel, Daniel Halévy, camarade de Proust et traducteur de Nietzsche, lui indiquait le bon endroit, le livre inattendu, l'orientait et le conse Grand ami de Charles Péguy, il lui faisait partager sa passion pour ce drevfusard de la première heure, grand pourfendeur de la raison d'Etat et des raisons d'état-major qui les accompagnent, lui faisait aimer ce libertaire inclassable devenu sur le tard patriote achamé et

=EUFINIUHNIH

qui mourut au champ de bataille, le 5 septembre 1914, parmi les premiers d'une interminable boucherie, Et sans doute l'adolescent eut-il alors le loisir de lire ce passage de l'une des ultimes lettres de Péguy, le 4 août 1914 : « Grande amie, je pars soldat de la République pour le désarmement général et la dernière des querres».

Pierre Joxe, car il s'agit de lui, 29 ianvier où il s'est vu brusquement promu chef de guerre? S'est-il rappelé cet espoir fou comme un écho de l'ambiguité de la position française dans cette guerre du Golfe pour laquelle le drapeau tricolore s'est engagé à reculons? En acceptant de son père en politique cette nouvelle mission périlleuse. Pierre Joxe se lance en effet dans un pari à hauts risques. Alors qu'on le sait, dans ses intimes convictions, fort réservé sur les ambitions américaines - et, de ce point de vue, guère éloigné de son prédécesseur entré en dissidence - le voici à la tête d'un ministère où son parcours à l'intérieur, de 1984 à 1986, puis de 1988 à aujourd'hui, ne l'a pas forcément rendu populaire.

### L'attrait pour la chose militaire

Non pas qu'il regarde avec mépris ou déplaisir la chose maitaire. Ce serait même plutôt la contraire. Piace Beauvau, Pierre Joxe surprenalt les hauts reponsables policiers, civils dans l'âme, par son goût pointilleux pour l'ordre et la discipline qui l'entraînait parfois dans de froides cofères à la seule vue d'un uniforme relâché ou d'une tenue en désordre. Il aimait aussi rappeler son séiour. en 1960-1961, à Paris et à Alger, comme officier au sein de la Sécurité militaire, qui n'a pas toujours bonne réputation. Son père, Louis Joxe, était alors ministre des affaires algériennes et la lutte contre l'OAS conveneit à ses convictions. De même, en 1983-1984, dans les mois qui précédèrent sa première nomination au ministère de l'intérieur, prit-il le temps, alors qu'il était président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, de suivre la session de l'Institut des hautes énides de défense nationale (IHEDN). Une facon, déjà, de garder en réserve la carte de la défense. Enfin, l'un de ses frères, Alain, est un chercheur reconnu en cette matière, fort critique cependant à l'égard de l'establishment militaire, ce qu'il.

Toutefois la vision qu'a eu Pierre Joxe du ministère de la défense depuis son observatoire de la place Beauvau ne l'incline pas forcément à la mansuétude. En 1989, en pleine fronde de la maréchaussée, sa réflexion sur la « sécurité intérieure », autrement dit sur la nécessaire coordination, opérationnelle et budgétaire, de la gendarmerie et de la police nationales fut ressentie, à tort, comme une OPA. Nul doute qu'il la poursuivra, d'un minis-tère à l'autre, d'autant plus que l'actuel directeur de la gendarmerie nationale, Charles Barbeau, est un proche qu'il fit venir auprès de lui, de 1984 à 1986, comme directeur général de l'administration . Enfin, même si le nouveau ministre de la défense n'est pour rien, contrairement à de tenaces rumeurs, dans les révélations qui forcèrent l'un de ses prédécesseurs. Charles Hernu, à la démission, en septembre 1985, c'est un auphémisme d'affirmer que Pierre Joxe et son entourage jugerent séverement la gestion militaire de l'affaire

Ce passé sera-t-il un handiçap ou un avantage? Pierre Joxe devra-t-il en rabattre ou, au contraire, imposera-t-il - malgré et dans la guerre - cette primauté du civil sur le militaire que réclamait récemment, pour le RPR. Robert Pandraud, une primauté plutôt mise à mal, en raison des états d'âme et les silences de Jean-Pierre Chevènement? Ce qui est certain, c'est œu'il se lance dans cette aventure avec impatience. Tant i est vrai qu'il attendait, depuis plusieurs mois, l'occasion de quitter un ministère qui, en lui, n'éveilleit désormais ni passion ni curiosité (le Monde du 4 janvieri. Sans cesse sur la sellette cible de l'opposition, à propos du cimetière juif de Carpentras et des mystères de l'affaire Doucé, des Renseignements généraux et du dossier corse. il faisait le dos rond, au grand dam de ses proches, l'esprit allleurs, attendant un signe de l'oracie élyséen.

#### Une œuvre inachevée

Il laisse derrière lui une œuvre importante mais inachevée. L'ère Joxe dans la police aura été celle de la modernisation. des matériels, des locaux, de la formation, sinon des mentalités. Du plan de modernisation 1985-1990 à la création de l'institut des hautes études de la sécurité intérieure (IHESI), en passant par le code de déonto-logie promulgué en mars 1986, le mot clé aura été celui de professionnalisation, en d'autres termes d'envisager la police comme un véritable métier et non plus comme un outil politique. Une petite révolution.

Mais, lassitude personnelle ou contrainte gouvernementale, Pierre Joxe n'a pas été jusqu'au bout, nombre de syndicalistes policiers estimant encore que le quantitatif l'a emporté sur le ualitatif, toujours en attente d'une véritable réforme des services, des corps et des catégories, bref de l'architecture de leur administration. Sans doute son ancien bras droit, François Roussely, devenu directeur général de la police nationale en 1989, veillera-t-il à parfaire l'œuvre commune.

Ainsi Pierre Joxe poursuit-il un parcours original dans la galaxie socialiste, figure énigmatique dans la garde rapprochée de François Mitterrand. Une personnalité complexe, à la fois fidèle et indépendante, abrupte et rugueuse mais aussi secrète et timide. « Seul intouchable, le père : Mitterrand ». avait écrit à son propos dans son « Journal » l'un de ses plus proches et vieux amis, l'écrivain Matthieu Galey, homosexuel sans honte, décédé en 1986. Matthieu Galey qui disait aussi de lui : « Il a été la seule amitié pure de ma vie » .

**EDWY PLENEL** 

DE JI. CHEVENE

1.5

istrice . . . .

**c.**⊬ <u>≠</u>. · .

TT ----

E: 50

F-2 8 75 (1)

to the second

<sup>(</sup>Contraction of the contraction of the contracti

\$.FES.

. . . . ,

≂<sub>≅</sub>.

 $\mathcal{Z}_{-\infty}^{\infty} \to \infty$ 

fr Monde DE GAULLIE

Le Mond Herre Sainder diameters out ever

and—course to the कर्षा अवस्य सं App. with were crosses they have andte ster a land Attion for na temps

BUENTE EN LU

# M. CHEVENEMENT

du gouvernement

## Fidèle mais pas courtisan

Le nouveau ministre de la défense a montré. à plusieurs reprises, qu'il pouvait résister à M. Mitterrand .

Le jeune lycéen qui, dans les années 50, distribuait des tracts contre la guerre d'Indochine pouvait-il imaginer qu'il serait, un jour, chargé de diriger les armées françaises dans une guerre contre un État arabe qui se dit progres-siste? Certainement pas. Et pour-tant, le choix de Pierre Joxe pour remplacer Jean-Pierre Chevènement au ministère de la défense paraît évident tant il a le profil de l'emploi. Le Pierre Joxe d'aujourd'hui, bien entendu, car celui

Non pas que, comme beaucoup de ses amis, son passage « aux affaires » l'ait beaucoup transformé, mais il a permis d'avoir une vision moins étroite d'un personnage aussi complexe que discret. Pierre Joxe le sectaire est devenu un ministre de la police apprécié même à droite. Pierre Joxe le jacobin propose de donner un statut de cuasi-autonomie à la Corse. Pierre Joxe l'idéologue s'est rangé derrière Laurent Fabius accusé d'affadir le socialisme, Pierre Joxe le marxiste est entré au gouvernement, en 1984, quand les communistes en sortaient. C'est que, audelà de toutes ses étiquettes, Pierre Joxe possède le seus de l'Etat et un profond enracinement à gauche. Un homme lui a permis de concilier ces deux axes, dans lesquels il veut inscrire son action : François

21.7E

" 4<u>2</u>7

177

«Ni au PC ni à la SFIO»

La rencontre entre ces deux hommes n'est pas le frait du hasard. Longtemps le magistrat de la Cour des comptes n'a eu qu'un parti : TUNEF, parce que, comme il le dit, « c'étale le parti de ceux qui ne pouvaient être ni au PC ni à (g sprict »: Plette jo militer au premier car il avait trop connu l'Union soviétique, du temps où son père y était ambassadeur, pour croire au communisme; il ne pouvait adhérer à la seconde puisqu'elle s'était compromise dans la guerre d'Algérie. Il ne pouvait non plus rejoindre toutes les petites formations qui ont fleuri au début de la Va République car elles combattaient autant le communisme que le gaullisme. Or, pour fui, îl ne pouvait y avoir de mouvement socialiste si l'on rejetait le mouvement porteur des espoirs de la classe ouvrière. La stratégie de conquête du pouvoir du fondateur de la Convention des institutions républicaines ne pouvait donc que

Dès 1965, il va voir François Mitterrand pour l'aider dans son combat. Ils n'étaient pas très nombreux à l'époque, mais avec lui il y avait aussi Charles Hernu et Jean-Pierre Chevenement, les autres futurs titulaires socialistes de ce poste ultra-sensible qu'est le ministère de la défense.

Depuis, Pierre Joxe n'a pas

quitté le cercle des intimes politi-ques de François Mitterrand. S'il ne fait pas partie de ceux qui s'exhibent lors de l'escalade de la roche de Solutré, ou qui se vantent de déjeuner à Latche, c'est qu'il lui suffit d'être de ceux à qui sont confiées les missions délicates, comme la trésorerie du PS avant 1981 ou la survaillance de l'impression de la «Lettre à tous les français»; c'est qu'il préfère pouvoir être reçu chaque fois que nécessaire à l'Elysée, même si c'est le plus souvent par une porte déro-bée, comme pendant la «cohabita-tion» lorsqu'il était tout à la fois l'« observateur » d'un chef de l'Etat coupé de bien des liens avec l'ad-ministration et le chef d'état-major d'un président de la République devenu patron de l'opposition.

> Contrer le premier secrétaire

Dévoué mais pas courtisan, Pierre Joxe fait partie de ces rares hommes qui n'hésitent pas à contester les analyses et les décisions de François Mitterrand. Il le fait en privé, mais aussi, si vraiment le différend est trop impor-tant, en public. En 1973 - il vient à peine de conquérir son siège de député de Saône-et-Loire -, il trouve que le PS est trop favorable à la construction européenne et oblige, pour contrer cette offensive, celui qui en était alors le pre-mier secrétaire à mettre son poste en jeu. Quelques années plus tard, devant une vingtaine de dirigeants socialistes, il conteste sèchement la Mitterrand, d'un gouvernement sans les communistes. Devenu président du groupe au Palais-Bour-bon, il n'hésitera pas, à l'automne 1982, à s'opposer à la volonté du président de la République de ren-dre tous leurs titres et privilèges aux généraux factieux de l'Algérie française, contraignant le gouvernement de Pierre Mauroy à engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Ainsi va Pierre Jone. Fidèle mais

pas servile, il n'attend pas les ordres pour agir et trace son pro-pre chemin, qui pent parfois diffé-rer de celui suivi par « Mitter-rand », comme il l'appelle simplement. En 1974, il tente de s'opposer aux Assises du socia-lisme, voulues par Pierre Mauroy pour permettre l'entrée de Michel Rocard au PS; aujourd'hui encore, il reste un adversaire de la

«deuxième gauche». En 1983, lors du congrès de Bourg-en-Bresse, il aurait souhaité une alliance avec les chevènementistes plutôt

qu'avec les mauroystes, à qui il reproche toujours d'être les héritiers de la vieille SFIO et de ne pas être vraiment de la «famille» mitterrandiste. Et à Rennes, en 1990. s'il a fini par se ranger derrière Laurent Fabius, contrairement à nombre de ses amis qui préférèren Lionel Jospin, longtemps il a rêvé de faire cause commune avec Jean Poperen et Jean-Pierre Chevenement pour constituer un véritable courant de gauche.

Lui aussi s'inquiète de la dissolution de l'Etat français dans l'union de l'Europe. Lui aussi souhaiterait que les Douze s'ouvrent véritablement à leurs voisins de l'Est. Lui aussi est très sensible au rôle de la France dans le monde arabe. Lui aussi n'a jamais été en désaccord avec la politique étrangère du général de Gaulle. Lui aussi se sent pen « atlantiste», tout en croyant depuis longtemps à l'importance de l'ONU. Et si, idéologiquement, il n'est pas éloigné de Jean-Pierre Chevènement, il est surtout au service de l'Etat... et de François Mitterrand.

THIERRY BRÉHIER

### Les réactions des syndicats policiers

« M. Joxe restera, pour la police nationale, l'homme d'un meilleur service public, le ministre respectueux des droits de l'homme, et l'homme politique qui a su donner à notre institution une ambition », a commenté la Fédération autonome des syndicats de police (FASP, majoritaire chez les poli-ciers en tenue), à Tannonce du départ de M. Joxe de la place Beauvau. La principale organisa tion policière souligne le « travail en profondeur » accompli sous la houlette de M. Joxe.

De ce bilan, la FASP retient, en particulier, le plan de modernisation de la police, la déconcentra-tion des moyens budgétaires, l'affi-chage de la Déclaration des droits de l'Homme dans les commissariats, l'extension des qualifications judiciaires, la création de l'Institut des hautes études sur la sécurité intérieure, l'ouverture des négocia-tions sur la réforme des corps et carrières, sans oublier le projet de création du conseil supérieur de l'activité policière.

L'Union des syndicats catégo-riels de la police (USC, près de 30 % des voix aux élections chez les policiers en tenue), tout en rap-pelant qu'elle a été « amenée à s'opposèr et à combattre durement certaines déclarations et décisions » de M. Joxe, « reconnaît » que celui-ci est «un homme courageux et sidèle à son engagement politi-que». L'USC souhaite que «les grandes réformes» engagées par le ministre, «notamment celles des corps et carrières et de la départe-mentalisation de la police urbaine, se poursuivent sans relâche».

le journal mensuel de documentation politique après-demain

Fondé per la Ligue des droits de l'homme (non vendu dans les losques)

offre un dossier complet sur :

### INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Envoyer 40 F (timbres à 2 F ou chàque) à APRÈS-DEMAIN, 27, rue Jean-Dolent, 75014 Paris, en spé dossier demandé ou 150 F pour l'abonnement annuel (80 % d'écononie), qui donne droit à l'envoi gratuit de ce naméro.

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le Monde

**DES LIVRES** 

### **EUROPE**

## Le Parti communiste relève la tête

Un plénum du Comité central du Parti communiste devait se réunir jeudi 31 janvier, selon le porte-parole du chef de l'Etat soviétique, M. Vitali Ignatenko. Ce porte-parole a en même temps annoncé, mardi, que le piénum serait suivi d'une réunion vendredi du Conseil de la Fédération, organisme créé pour coordonner la politique entre le Centre et les Républiques soviétiques. Cette annonce inhabituelle est l'un des signes que le PC relève la tête.

MOSCOU

de notre envoyée spéciale

« Plénum ? plénum de quoi ?». Le mot, il est vrai, a aujourd'hui quel-que chose d'incongru. On a déjà oublié ici qu'il rythmait en d'au-tres temps la vie politique de tout régime communiste digne de ce nom. Qui disait alors « plénum » n'avait nul besoin de préciser qu'il s'agissait de la réunion plénière du Comité central du Parti communiste, cette assemblée de nomenklaturistes qui élisait les instances dirigeantes et approuvait la ligne du parti.

> A la source des « comités »

Moscou vit plutôt ces temps-ci au rythme des «oukazes», les décrets quasi quotidiens du président Gorbatchev. A force de parler du « président », on a d'ailleurs un peu oublié que M. Mikhail Gorbat-chev est aussi secrétaire général du Comité central du Parti communiste, et le fait qu'on ait chargé le porte-parole de la présidence, M. Vitali Ignatenko, d'annoncer la tenue jeudi 31 janvier du plénum du Comité central, alors que les affaires du parti et de l'Etat sont désormais théoriquement séparées, est une manière de le rappeler. En fait, cette annonce confirme ce que de multiples indices laissaient apparaître depuis quelques semaines le parti revient et ses structures, en sommeil depuis plus d'un an, reprennent de la vitalité.

On a vu au cours des dramatiques quits baltes les fameux « comités de salut national » décla-

au nom du Parti communiste. C'est là un cas extrême de la réactivation du parti, et les deux comi-tés lituanien et letton viennent d'ailleurs de suspendre leurs activités. « Mais d'où vient donc l'idée de créer des « comités de salut national?», s'interroge cette semaine un lecteur de l'hebdomadaire Argou-menty i Fakty. D'un plénum, bien sûr, lui a-t-on répondu : l'idée fut exprimée pour la première fois par le premier secrétaire du PC de Russie, M. Ivan Polozkov, au cours du plénum du 15 novembre

Autre signe, bien que moins spectaculaire, d'un retour du parti : on remarque à nouveau dans les colonnes de la Pravda resté l'organe du Comité central du PC - les communionés sur les réunions du bureau politique que le conseil présidentiel de M. Gorbatchev avait relégué au rang de reli-que; ou encore, vendredi dernier, du secrétariat du Comité central. Certes, ces instances sont mainte-nant composées de personnalités de second plan, les « poids lourds » de la politique les ayant abandonnées pour les structures de l'Etat, comme ce fut le cas par exemple de M. Alexandre lakoviev.

Mais depuis la dissolution du conseil présidentiel, et en attendant la constitution de la nouvelle équipe de M. Gorbatchev au sein du Conseil de sécurité, il s'est produit une sorte de vacance au sommet que le parti comblerait volontiers. Ainsi, lorsque le secrétariat du Comité central déclare à la une de la Pravda qu'il s'est fixé pour tâche « la défense de la perestroika aujourd'hui inséparable de la défense du président Gorbatchev», le message devient clair : reprenant leur compte la théorie de la perestroïka, les conservateurs met-tent tout leur poids derrière M. Gorbatchev, face aux a attaques parfois délibérément injurieuses formulées contre le chef de l'Etat par une partie des médias, dont certaines manifestations organisées à grand bruit et depuis la tribune de certains parlements de Républi-

Malgré l'effondrement général soviétique a beaucoup moins souffert que les partis frères des anciens pays socialistes d'Europe

sensible de son activité, ses structures ont survécu. Le projet de démantèlement des organisations du parti sur les lieux de travail et dans l'armée a été reponssé. Le parti n'a pas été dépossédé de ses biens matériels. Dans les adminis-tations importants les fonctions trations importantes les fonctionnaires ne sont plus contraints à des réunions de cellule, mais ils n'ont pas rendu leur carte pour autant.

Le parti reste l'organisation dans laquelle se retrouvent les membres de la nomenklatura, et notamment les militaires dont le rôle politique est aujourd'hui particulièrement éclatant. On a pu voir aussi com-ment, préalablement « chaussés » au cours d'une réunion du parti les députés communistes au Parle-ment de Russie ont pu faire échec à la résolution proposée par les amis de M. Boris Eltsine, condamnant le recours à la force dans les pays baltes.

#### **Directive** secrète

Si l'on en croit le dernier numéro du journal indépendant Nezavissimala Gazeta, le PC faisait peu de cas de l'abolition de son rôle dirigeant, puisque dans une directive classée «secrète» en date du 29 août 1990, le Comité central, rendant compte d'entretiens avec les organisations du parti en Lituanie qui réclamaient une réac-tivation du parti, demandait aux « communistes qui dirigent les organes de maintien de l'ordre de faire en sorte que des poursuites judiciaires soient ouvertes contre les chefs des formations nationalistes et antisoviétiques, les extrémistes et les insoumis, et tous ceux qui enfreignent les lois soviétiques. Pour cela, le document du Comité central n'hésitait pas à en appeler au parquet d'URSS, au KGB, au ministère de l'intérieur et au Soviet suprême d'URSS.

Comme l'écrivait mercredi un commentateur des Nouvelles de Moscou, Dimitri Kazoutine: «A nouveau, ie sens la force du Parti communiste, assuré par son appareil, son armée. son Parlement, son patrimoine, sa presse. Bien sûr, il n'est plus le parti que j'ai servi pen-dant trente-deux ans. Mais il est encore fort, capable de vivre et dan

SYLVIE KAUFFMANN

### M. Gorbatchev signe deux nouveaux décrets sur le maintien de l'ordre

Le président Mikhail Gorbatchev a signé mardi 29 janvier deux nouveaux décrets sur le maintien de l'ordre en URSS. Le premier semble légitimer a posteriori l'or-dre conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, signé le 29 décembre mais rendu public la semaine dernière seulement, prévoyant des patrouilles mixtes armée-milice dans les grandes villes du pays dès le 1ª février. Ce décret charge en effet ces deux ministres – le maréchal Iazov et M. Boris Pugo - de superviser ces patrouilles, en soulignant qu'elles sont conformes à la Constitution (article 127/3) et à des lois soviétiques (en date des 24 septembre et 23 novembre 1990).

L'autre décret crée un « comité présidentiel » pour « coordonner les activités des organes chargés de faire respecter la loi (c'est-à-dire essentiellement KGB, police et parquet) dans la lutte contre le crime, le sabotage économique, les atteintes à la vie, l'honneur et les biens des citoyens ». Ce nouveau comité sera présidé par un fidèle du président, l'avocat louri Golik, qui dirige la commission parle-lmentaire sur la lutte contre le crime. Un décret présidentiel avait octroyé, samedi 26 janvier, au KGB le droit de perquisitionner

dans les locaux commerciaux, y compris à capitaux étrangers, et de geler des comptes.

L'ordre concernant les patrouilles mixtes, déjà critiqué par la municipalité de Moscou et des dirigeants indépendantistes, a été dénoncé mardi par le gouvernement de la Fédération de Russie, présidé par M. Boris Eltsine. Le gouvernement a demandé, dans un communiqué, la suspension de l'ordre d'envoi de ces patrouilles, qui pourrait selon lui « déstabiliser » la situation politique et qui viole en tout état de cause «la Constitution et la législation militaire» ainsi que « les droits de l'homme et la souveraineté de la

#### Garde nationale géorgienne

Des protestataires sont déjà entrés en action en Géorgie, dans le Caucase, où des manifestants ont bloqué la ligne de chemin de fer près de la ville de Samtredia, selon Tass. Le Parlement géorgien a en outre approuvé mardi la création d'une « garde nationale » pen-dant la « période de transition » entamée vers l'indépendance totale de la Géorgie. Une lueur de compromis s'était pourtant levée en début de semaine dans le nord de cette République où des affrontements entre Ossètes. Géorgieus et armée soviétique avaient fait plus de 20 morts depuis trois semaines. Le ministère de l'intérieur géorgien avait en effet affirmé qu'il acceptait de former des patrouilles conjointes avec l'armée et de retirer une partie de ses propres milices de cette région d'Ossétie du

Dans les Républiques baltes, des négociations se sont engagées en Lettonie, où le Comité de salut public pro-moscovite a annoncé mardi la suspension de ses activités, avec des députés soviétiques venus en médiateurs. Le président d'Estonie, M. Arnold Ruutel, a rencontré mardi à Moscou l'amhassadeur des États-Unis, M. John Matlock, qui, sclon M. Ruutel, a demandé que les trois Républiques organisent des référendums pour appayer leur déclarations d'indépendance. Le porte-parole de M. Gorbatchev, M. Ignatenko, a de son côté affirmé mardi que le président « est en contact quotidien avec des dirigeants en Estonie et en Lettonie » mais que « le processus est très lent en Lituanie». - (AFP, Reuter, UPI.)

### EN BREF

Les plougeurs soviétiques avaient récupéré la boîte noire du Boeing sud-coréen abattu en 1983. - Les Izvestia ont publié, mardi 29 janvier, de nouvelles précisions sur la mission effectuée par des plongeurs soviétiques « quelque temps » après la catastrophe à l'intérieur de l'épave du Boeing sud-'coréen abattu par leurs chasseurs en septembre 1983 (le Monde du 8 janvier 1991). Contrairement aux premières informations, les plongeurs affirment qu'ils n'ont oas remonté les restes humains tronvés dans la carlingue, qui se trouvait d'ailleurs à 174 mètres de profondeur et non à une trentaine, comme cela avait été dit plus tôt.

récupéré e des carnets de notes, des enregistrements, des documents et boîte noire » de l'appareil. -

□ Déclaration du Conseil de l'Eurupe sur les Baltes. - La situation actuelle dans les républiques baltes a représente une violation slagrante» des droits de l'homme, «une violation grave» de l'Acte final d'Helsinki et «un défi majeur » pour la CSCE, a estimé, mardi 29 janvier à Strasbourg l'As-semblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans une déclaration de politique générale. La proposi-tion de voter une résolution d'urgence avait été repoussée lundi, faute de majorité. - (AFP.)



# <u>Le Monde</u> EDITIONS

## DE GAULLE ET Le Monde

Pierre Sainderichin D'étranges liens ont existé — 25 ans durant — entre le chef d' Etat pas

rent des autres. L'histoire croisée des deux "institutions" racontée avec chaleur et sans concession par un témoin attentif.

comme les autres et le journal diffé-

EN VENTE EN LIBRAIRIE

## **EUROPE**

### **ALLEMAGNE**

## Ouverture du procès du chef des syndicats de l'ancienne RDA

Le procès de l'ex-patron du syndicat unique est-allemand, M. Harry Tisch, s'est ouvert mardi 29 janvier à Berlin. Agé de soixante-trois ans, ce tenant de la « ligne dure » de l'ancien régime communiste est accusé d'avoir détourné l'équivalent de plus de 350 millions de francs

de notre correspondant

Il y a un an, en pleine décom-position du régime communiste déchu, l'événement aurait fait sen-sation. Mais trois mois après la réunification allemande, l'ouverture du premier procès d'un des anciens dirigeants communistes, mardi 29 janvier, devant la dixneuvième chambre d'accusation du tribunal de Berlin, n'est plus qu'une péripétie. L'accusé, M. Harry Tisch, soixante-trois ans, ancien patron des syndicats est-allemands, n'était même pas l'un des « grands » du régime communiste. Membre du bureau politique du Parti socialiste unifié (SED) de 1975 à 1989, il faisait surtout figure d'homme lige de M. Erich

L'acte d'accusation est presque caricatural. Il est reproché à M. Tisch, dans ses fonctions de président du FDGB, l'ancienne organisation centrale des syndicats en RDA, d'avoir ordonné des travaux, d'un montant de 4,5 millions de marks-est, entre 1985 et 1989, pour l'aménagement d'une maison

près de Rostock; d'avoir, pendant la même période, fait régler par sa secrétaire, sur la caisse noire de la direction du FDGB, des factures d'un montant de 83 000 marks pour des vacances privées de sa famille et de celle de M. Günter Mittag, tout-puissant trésorier du SED; et d'avoir enfin, en 1984, remis 100 millions de marks du fonds de solidarité des syndicats à l'organisation des jeunesses communistes pour financer son festival

Après quarante ans de dictature communiste en RDA, sous la haute surveillance de Moscou, on aurait pu imaginer quelques procès spec-taculaires de M. Erich Honecker et ses pairs pour « haute trahison ». Mais manifestement personne n'est prêt à se lancer dans une telle aventure. Au moment où les poursuites étaient engagées contre les anciens dirigeants, peu après leur chute à l'automne 1989, on ne parlait que de corruption et d'abus de pouvoir. C'était l'époque où l'opi-nion publique s'indignait des « révélations » concernant le train de vie de ses anciens dirigeants.

> Trois dirigants en état d'arrestation

Il a fallu attendre la réunification allemande pour que le tribu-nal de Berlin inculpe M. Erich Honecker, en décembre dernier. pour meurtre, en raison de l'ordre donné de tirer sur les personnes qui tentaient de franchir illégale-ment le rideau de fer entre les deux

dans l'ancienne RFA, qui a toujours considéré que sa Constitution valait pour « toute l'Allemagne ». cette directive était considérée en RDA comme une mesure tout à fait normale de défense de l'Etat. M. Honecker est toujours sons la protection des Soviétiques. Il vit dans un hôpital militaire, à Beelitz, au sud de Berlin, au milieu d'une forêt occupée par l'armée rouge. Son inculpation a surtout été un geste politique et personne ne sem-ble très pressé de pousser la procé-

M. Tisch est le seul ancien dirigeant communiste encore en état d'arrestation, avec M. Erich Mielke, l'ancien patron de la Stasi, responsable avec M. Erich Honecker de la répression sous l'ancien régime. Les deux hommes avaient été transférés, le 4 octobre dernier, dans l'hôpital péniten-tiaire de Plôtzensee, situé dans la partie ouest de Berlin.

L'un des grands problèmes du tribunal dans le procès de M. Harry Tisch qui va servir de test, va être de déterminer quel droit s'applique pour juger les anciens dirigeants. Celui de l'ancienne RDA, qui n'a plus cours maintenant. Celui de l'ancienne RFA, dont la législation s'applique RFA, dont la législation s'applique maintenant sur toute l'Allemagne, mais pas au moment des faits. La procédure, personne n'en doute, va nement compliquée, les être extrên avocats de la défense ayant bien l'intention de recourir, en dernier lieu, à la Cour constitutionnelle...

**HENRI DE BRESSON** 

ROUMANIE : deux rapports sur les événements de juin

## L'opposition récuse fermement la thèse de la « tentative de coup d'Etat »

Deux rapports définitifs et contradictoires, l'un du parti au pouvoir, l'autre de l'opposition, 15 juin dernier à Bucarest (6 morts, 542 blessés) ont été présentés, lundi 28 et mardi 29 janvier, par la commission d'enquête parlementaire aux députés et aux sénateurs rou-

correspondence

Etait-ce une tentative de coup d'Etat «organisé par certains groupes d'opposition» et contrée, avec de regrettables «bavures», par « la population », comme l'a toujours affirmé la thèse officielle? Ou une brutale répression de l'op-position après les émeutes qui avaient suivi l'évacuation, le 13 juin dernier, des manifestants antigouvernementaux de la place de l'Université?

Les membres de la commission d'enquête, adhérents ou proches du parti au pouvoir, le Front de salut national (FSN), ont estimé que les émeutes du 13 juin, qui avaient suivi l'évacuation « légi-time » de la place de l'Université lors de laquelle « des méthodes policières ont du être utilisées car certains manifestants ont résisté» -, ont été le fait de « groupes politi-ques qui voulaient s'emparer du pouvoir par des moyens nondémo-

« En appelant des civils à venir

par ces émeutes, le président Ion Iliescu a fait face à ces circonstances exceptionnelles, mais «il est faux qu'il ait fait appeler et, ensuite, remercié les mineurs», venus « rétablir l'ordre » dans la capitale « à l'initiative des syndicats et des organes locaux du pou-voir », affirme le rapport du FSN, dont les conclusions, ainsi que celles de l'opposition, ont été remises au Conseil de l'Europe et au Parlement européen, qui avaient pris des sanctions contre la Roumanie après ces événements.

L'opposition affirme que l'évacuation de la place, menée selon « un plan clairement répressif », a été la cause des troubles. Elle rap-pelle les paroles adressées aux mineurs par M. Iliescu : « Je vous remercie pour tout ce que vous avez fair. » De plus, ce rapport affirme que M. Adrian Serbu, conseiller du premier ministre, a téléphoné au ministère des transports pour obte-nir des trains spéciaux pour les

Attaques menées par des « groupes compacts »

Le FSN estime que l'origine du mal réside dans « le blocage de la circulation », place de l'Université, par des « extrémistes » qui étaient « payés entre 200 et 500 leis par jour », et dont « le but était d'instaurer avec des méthodes nondémocratiques un autre gouvernement ». Les chefs du mouvement « avaient décidé d'acheter des armes » pour déclencher « une offensive ». Le gouvernement avait envisagé le

la participation de civils à l'éva-cuation. Pour le FSN, il est faux d'interpréter les émeutes qui ont suivi l'évacuation de la place suivi l'evacuation de la place comme un coup monté par le pouvoir, car « la conversation (enregistrée clandestinement par une radio libre) entre le chef de la police et le ministre de l'intérieur » (où le chef de la police demandait notamment d'informer le président que le feu le se probles. allait être mis à tous les autobus selon le plan prévu) « a été dénatu-rée pour discréditer M. Iliescu et la police roumaine». L'opposition affirme, quant à elle, que, lors de ces émeutes, la police a déserté, en bon ordre, la place de l'Université, que les attaques contre le ministère de l'intérieur et la télévision ont été menées par des « groupes compacis», a professionnels» et parfois

Lors de l'intervention, le 14 juin, de « la population et des mineurs », des acces « répréhensibles » ont été commis, admet le FSN (chasse à l'homme dans les rues de Bucarest, tabassages, destruction des sièges des partis et des journaux d'oppo-sition). «Le contrôle de certains groupes de mineurs a été perdu, explique le FSN, mais la police enquête sur ces infractions, » L'op-position souligne qu'aucune des personnes qui guidaient les mineurs n'a encore été indentifiée par la police, bien que certaines d'entre elles soient connues et que le premier ministre ait admis qu'il y avait parmi elles des anciens mbres de la Securitate.

**JEAN-BAPTISTE NAUDET** 

## « Touristes consommateurs » en Tchécoslovaquie

L'alerte a été chaude, même si elle a permis de constater que tous ces frontaliers retournaient chez eux, sachant qu'ils n'avaient aucune chance de trouver du tra-

Moscou a réagi aux plaintes de ses voisins en supprimant cette procédure «simplifiée» pour les frontaliers, dans l'attente de doit donner un passeport à tous les Soviétiques. Le régime actuel, outre les « tours organisés » en nombre limité, est celui de l'invitation, nécessaire pour obtenir un nassenort et un visa soviétiques. La Tchécoslovaquie, de son côté, a instauré des limites aux achats et aux exportations pour les Soviéti-ques, avec fouilles à la frontière. Enfin, elle vient d'annoncer qu'elle allait introduire, en plus de l'invitation qui commence à donner lieu à des trafics, l'obligation pour les Soviétiques d'obtenir un visa.

#### Frontière verte

Cette annonce a été longtemps retardée, même si chacun sentait que la mesure, à contre-courant des droits de l'homme, était inévi-table et qu'en la matière, le pays de Vaclav Havel ne ferait pas pis que l'Occident, qui n'envisage pas une seconde de supprimer le régime des visas aux Soviétiques! Mais ces visas, de séjour ou de transit, ne serviront qu'à contrôler l'immigration légale. Or ce qui hante les esprits, c'est, comme le dit M. Vla-dimir Meciar, le premier ministre slovaque, la perspective de mouve-ments de population incontrôlés. «Les migrations intérieures en URSS ont déjà commencé, avec les réfugiés turcs ou arméniens, ce n'est qu'une question de temps pour qu'elles passent à l'extérieur», dit-il. Pour s'en prémunir, la Tchécoslovaquie vient de renforcer, de cinq cents hommes pour l'instant, son maigre effectif de gardes fron-tières le long des 96 kilomètres qui la séparent de l'URSS.

A Vysne-Nemecke, on parle de « frontière verte », c'est-à-dire per-méable. Aucun barbelé n'est visible de part et d'autre de la petite route de campagne qui s'élargit au niveau du vaste bâtiment qui sert de douane commune aux Soviétiques, manifestement maîtres des lieux, et aux Tchécoslovaques. Ces derniers affirment qu'aucun barrage n'existe de leur côté et qu'ils ne savent pas s'il y a des mines ou des barbelés du côté soviétique. « On était deux pays frères, le rideau de fer, c'était à l'ouest », disent-ils. C'est un Soviétique qui garde la barrière de bois à la sortie de la Slovaquie, comme son homologue, 500 mètres plus loin à l'entrée de l'Ukraine. Leurs « clients »

sont tous ou presque soviétiques : outre le flot des acheteurs, il y a celui, à sens unique, des troupes soviétiques qui quittent la Tchécoslovaquie depuis février dernier. Elles ont totalement évacué la Slovaquie le 22 décembre et doivent avoir quitté les régions tchèques

en juin 1991

Certains soirs, on peut assister au spectacle d'une centaine de camions-citernes militaires manœuvrant nour passer la frontière. Les chars et le gros des effectifs sortent en train, plus au sud. Mais sur les deux voies, route et chemin de fer, l'armée est prioritaire et aggrave les engorgements.

**OUJGOROD (Ukraine)** 

de notre envoyée spéciale

D'où viennent ces Soviétiques

qui affluent aux postes-frontières

pour s'approvisionner en

Pologne, en Tchécoslovaquis cu

en Honarie? Logiquement, ceux

qui arrivent par la route (dont

l'état en URSS est bien connu...)

ne viennent pas de loin. On a pu

constater, par exemple, qu'à

Vvsne-Nemecke beaucoup

étaient des habitants d'Oujgo-

rod, chef-lieu de l'ex-Ruthénie,

devenue la région soviétique

Ukraine subcarpatique. Située à 5 kilomètres de la frontière,

c'est une de ces villes d'Europe

centrale qui, pour avoir souvent

changé de maîtres, ont une population mélangée, avec beau-

coup de parents de l'autre côté

des frontières qui envoient les

invitations nécessaires pour les

traverser. Cas populations ont

donc aussi des problèmes

d'identité qui se ravivent au

moment où l'URSS se décom-

pose et qui font rêver aux

anciennes frontières. La Ruthéme

Dans la cuvée 1990 des his-

toires tchécoslovaques, il y avait

le programme en trois points du

parti « numéro 25 » (vingt-quatre

élections de juin...) : rattache-

ment de la Ruthénie à la Tché-

coslovaquie, transfert des Tzi-

ganes en Ruthénie, détachement

de la Ruthénie. Si elle traduit

fidèlement les sentiments les

plus courants portés à l'omnipré-

sente minorité tzigane, elle mon-tre aussi la relative indifférance

des Tchécoslovaques envers

cette région, grande comme un

département français, qui fut leur

itaient officiellement en lice aux

en donne un exemple frappant.



A Vysne-Nemecke, des douzaines de camionnettes et de camions réfrigérés fabriqués en Tchécoslovaquie, attendent, garés des deux

Le casse-tête de la Ruthénie

province orientale entre les deux

querres. Tour à tour polonaise et

austro-hongroise, elle se déclara

cindépendente » en 1939 et fut

immédiatement envahle par les Hongrois, puis par l'armée

rouge, devenant ainsi un avant-

poste soviétique aux frontières

de la Slovaquie et de la Hongrie.

Les Ruthènes, peuple slave qui

se dit parent des Croates, y

vivent donc sux côtés d'Ukrai-

niens et de Hongrois, de Tchè-

ques, de Slovaques, de Russes

et d'autres nombreuses nationa-

lités soviétiques attirées dans

cette zone de passage stratégi-

que. La vitalité du Roukh - le

mouvement indépendantiste

ukrainien. - déià au pouvoir dans

les autres régions d'Ukraine

occidentale, a provoqué des remous au pied des Carpates, et

celui-ci est entré su conseil

régional, encore dominé par les

communistes. Il y eut des con-tre-manifestations du mouve-

ment ruthène, qui ne veut «ni de

Kiev ni de Moscou » et s'appuie

sur les nostalgiques de l'avant-

guerre tchécoslovaque, voire de

L'envie de pouvoir

aller ailleurs

€ Tout cela s'est un peu calmé

maintenant», dira un vieux

Ruthène, vite contredit par Jeux

jeunes, qui estiment que leur

région finira par rejoindre la future Ukraine indépendante,

e auand cessera le rèque des

De fait, la Ruthénie est reven-

listes à Prague comme à Buda-

diquée par certains partis natio-

pest. Un dirigeant tchèque d'un de ces partis, M. Vaclav Sladek,

s'est rendu récemment à Ouico-

Tchèques et des Hongrois ».

l'Empire austro-honorois.

côtés de la route, que des conducteurs soviétiques trouvent le moyen de venir en prendre livraison. Un camion d'aide humani-

rod, où il a pu tenir un meeting.

Les autorités de Prague Ignorent

ostensiblement le problème,

mais c'est avec une satisfaction

non dissimulée qu'un maire de

Slovaquie raconte comment des

visiteurs récents venus d'Ouigo-

rod, membres du Parti commu-

niste, demandaient à mi-voix « ce

qu'il est possible de faire pour

que la Ruthénie retourne à la

Tchécoslovaquie ». Les villages

entièrement hongrois du sud de

la Ruthénie ne seraient sans

doute pas conviés dans ce cas

de figure. Et, à l'inverse, certains

Ukrainiens ripostent en rappelant

qu'ils pourraient aussi bien

revendiquer une partie de la Slo-

vaquie orientale, où vivent des

Ukrainiens, reconnus comme

minorité nationale, et des

Ruthènes, qui ont préféré après

la guerre se déclarer slovaques...

Si l'on ajoute à cela l'important

facteur religieux, avec une Eglise uniate prédominante, le casse-

tête est tel que les habitants

d'Ukraine subcarpatique, à

défaut d'accord pour savoir s'ils

veulent rester soviétiques ou

devenir ukrainiens, tchèques ou

hongrois, s'unissent pour le

moment autour d'un objectif :

faire de leur région une ezone

libre ». Un rêve qui recouvre sur-

tout l'envie de pouvoir aller ail-

leurs et oui est partagé par tous

les Soviétiques qui ne vivent pas

trop loin d'une frontière, voire

d'un aéroport. Cela fait beau-

coup de monde, d'où les

angoisses des pays « de pre-

mière ligne » - Pologne, Tché-

costovaquie, Hongrie, - qui n'en

seraient pas fâchés s'il ne s'agis-

sait que d'y retrouver les siens.

mée soviétique ou la récente adop-tion par la Tchécoslovaquie d'un ne veut pas d'eux non plus, alors pourquol fuir un diable pour un

autour de ces questions d'émigra-tion. « Les autorités d'Oujgorod

taire à l'URSS se faufile entre les camions-citernes de l'armée. Il apporte peut-être quelques-uns de ces produits qui pourrissent dans des entrepôts en Union soviétique faute de camions réfrigérés, eux-mêmes bloqués à la frontière...

### Fuir un diable pour un autre

Selon M. Milan Pichanic, administrateur de la région de Micha-lovce, « il y aura des tentatives de franchir la frontière verte, mais les diminué ces dernières années». Il recoit avec empressement les iournalistes étrangers pour leur parler des mesures prévues pour les futurs réfugiés d'URSS, comme la reconversion en camps de transit de cinq casernes évacuées par l'arstatut de réfugié politique. Il finit pourtant par avouer qu'à son avis, « ce ne sera peut-être pas si terri-ble », car, dit-il, « même si on ne peut exclure de graves désordres, les Russes tiennent à leur patrie, ils savent que nous n'avons pas de travail à leur offrir et que l'Occident

La situation est différente pour les minorités soviétiques déjà déracinées, ou pour celles qui penvent se réclamer d'un pays ne pouvant moralement refuser de les accueillir: juifs, Allemands, Polonais, Hongrois ou Tchèques. Des milliers de ces Tchèques ont ainsi annoncé leur intention de vivre en Tchécoslovaquie. De même que les survivants des dizaines de milliers de Slovaques, déportés à la chute slovaque « clérico-fasciste ».

M. Pichanic est l'ex-numéro deux du Parti communiste de la région frontalière de Michalovce, où, de même que dans toute la Slovaquie orientale, les communistes ont fait d'assez bons scores aux élections locales de novembre. M. Pichanic est donc devenu « coordinateur » de la réorganisation administrative en cours. La situation est à peu de chose près la même de l'autre côté de la fron-tière, en Ruthénie soviétique. Les communistes ont garde le pouvoir dans cette région sub-carpatique d'Ukraine occidentale - dont la capitale est Ouigorod, à 5 kilomè-tres de la frontière – et M. Picha-nic est devenu l'ami, dit-il, des autorités civiles de cette ville. Leurs premiers contacts remontent à l'été et ils se multiplient, depuis, disent qu'il ne faut pas s'affoler, déclare M. Pichanic. Fin décembre, la Tchécoslovaquie comptait mille cent réfugiés, dont une quarantaine de Soviétiques et une

**SOPHIE SHIHAB** 

### **EN BREF**

□ ANGOLA: nouvelles négociations de paix. - Les autorités ango-laises ont donné leur accord pour la tenue, les 6 et 7 février prochain au Portugal, de la sixième série des négociations, a indiqué, mardi 29 janvier, l'agence ANGOP. Selon l'agence, Luanda souhaite que les rebelles de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA) « adoptent une position plus constructive et patriotique à la table des négociations de façon à ce que les obstacles qui existent encore soient franchis». – (AFP.)

□ GRÈCE : plus de 5 000 Albanais renvoyés dans leur pays. - Plus de cinq mille Albanais qui e avaient franchi illègalement la frontière », ont été renvoyés « ces *derniers jours »* dans leur pays par les autorités grecques, a indiqué le porte-parole du ministère albanais de l'intérieur, M. Isuf Baca. Ce dernier a laissé entendre qu'aucune sanction n'était prise à leur encontre. En dix semaines, près de 18 000 Albanais s'étaient réfugiés en Grèce, 14 500 d'entre eux avaient franchi clandestinement la frontière et 2 900 avaient choisi de rester en Grèce après avoir bénéficié d'un visa temporaire. - (AFP.)

□ LIBÉRIA : les Etats-Unis ont mis un terme à l'évacuation des étrangers. - Les Etats-Unis ont décidé d'arrêter l'évacuation des ressortissants américains et étrangers, a indiqué, mardi 29 janvier, un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis à Freetown. Pins de 2 400 ressortissants étrangers, parmi lesquels 226 Américains, ont été évacués de Monrovia vers la Sierra-Leone par la marine américaine au cours d'une opération baptisée «Sharp Edge», qui a duré sept mois. - (AFP.)

o MALI: arrestation d'un dirigeant étudiant. - Le secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), M. Oumar Mariko, a été interpellé, lundi 28 janvier, par la police, a-t-on appris à Bamako. La rumeur de l'arrestation de ce dirigeant avait été à l'origine des violentes manifestations qui avaient éclaté en début de semaine dernière. Selon l'Association malienne des droits de l'homme (AMDH), des nouvelles « rassurantes » sur une relaxe « imminente » de M. Mariko auraient cependant été données au ministère de l'éducation nationale. -{AFP.}

□ POLOGNE : le président Walesa an Vatican le 5 sévrier. -M. Lech Walesa consacrera au pape Jean Paul II sa première visite à l'étranger en tant que président polonais, le 5 février, a annoncé mardi 29 janvier le Vatican. Cette rencontre, déjà prévue pour le 22 janvier mais remise en raison de la tension internationale sera la sixième entre les deux hommes depuis 1981. - (AFP.)

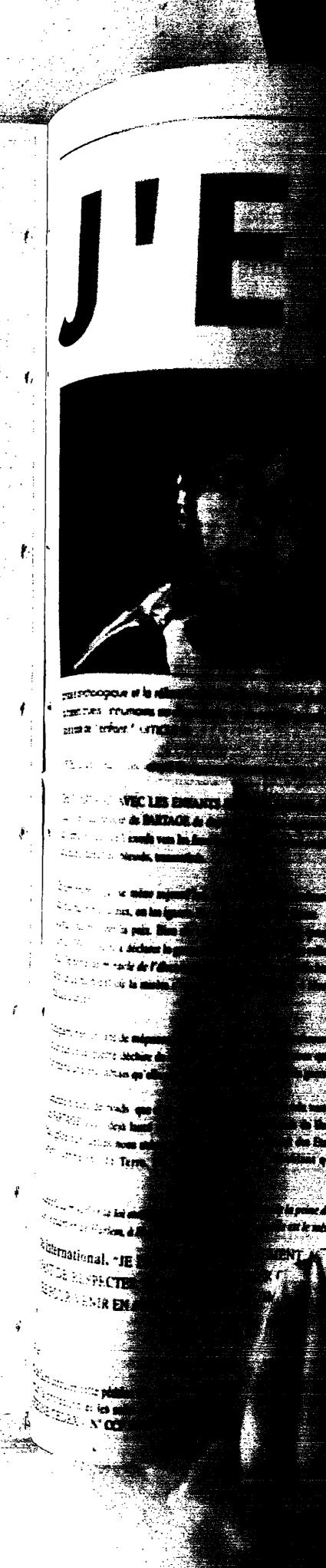



A lertes permanentes. Bruit et fureur des sirènes et des bombardements incessants. Morts et blessés malgré le souci de précision chirurgicale des tirs alliés. Claustration de longues heures, de longs jours, dans des abris de fortune. Peur chronique. Incompréhension. Désespoir. Traumatisme.

Combien de temps cette nuit va-t-elle durer? Quelle sauvagerie se joue à l'extérieur?

Aujourd'hui, par dessus le tollé, les larmes, le sang, un cri parvient si nous savons entendre; le cri des enfants du Golf, de l'Irak jusqu'à Israël: "J'existe".

Le même cri qu'avant eux ont poussé des enfants du Vietnam, du Cambodge, du Bangladesh ou du Liban. Le cri de l'innocence meurtrie. Des enfants dans la guerre. Des petits morts par négligence...

Pourtant, le 30 septembre dernier, après des années de négociations, un espoir était né: la Convention Internationale sur les Droits de l'Enfant était adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies. "Les états parties prennent toutes les mesures voulues pour faciliter la réadaptation

physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant." ARTICLE 39.

Ni l'Irak, ni les Etats Unis n'ont accepté de signer cette convention . (1)

Depuis 1973, PARTAGE AVEC LES ENFANTS DU TIERS MONDE s'est engagé concrètement à défendre les enfants victimes de catastrophes naturelles, d'injustices ou de guerres. Anjourd'huî, il est du devoir de PARTAGE de demander aux pays signataires de faire appliquer cette convention: que soit assurée la protection des enfants conformément à l'article 38, qu'à défaut soit permis et facilité l'exode vers les frontières; que soient mises en place des structures d'accueil équipées pour venir en aide immédiatement aux enfants nouveaux-nés, en bas âge ou à naître, aux enfants dénutris, blessés, traumatisés.

Dans la guerre propre qui se mène anjourd'hui, les médias ont trop tendance à laisser croire que les enfants sont absolument à l'abri des bombes, et des gaz toxiques s'échappant des usines détruites: on ne parle pas d'eux, on les ignore. Et cette négligence doit cesser.

Bien sûr nous voulons tous la paix. Bien sûr nous condamnons tous les tyrannies. Mais force nous est de constater que nous sommes à l'heure des paradoxes: Au nom d'un même droit les résolutions de l'ONU visant à déclarer la guerre sont mieux respectées que celles visant à instaurer la paix...Nous sommes alliés à des dictateurs qui étaient nos ennemis contre un dictateur qui fut notre allié... On parle de miracle de l'électronique pour qualifier la nouvelle barbarie technologique... Le théâtre des opérations est devenu un spectacle en direct... On dépense cinq milliards de francs par jour au moment où la misère s'accroit partout, à Harlem (2), à Moscou ou dans l'Afrique qui s'effondre... Qui sait qu'aujourd'hui 250000 enfants meurent par négligence chaque semaine, faute d'argent?

Dans cette guerre née de tant de méprises, de mensonges et d'orgueils, bienheureux ceux qui sont sûrs à cent pour cent de savoir où se trouve le droit.

A tous ceux que cette guerre déchire de regrets et d'incertitudes, à tous ceux qui trouvent ignoble d'exposer les enfants, nous demandons de faire un geste: signer, pour soutenir la seule cause dont personne ne doutera jamais qu'elle soit juste: la cause des enfants de la guerre, quelles que soient leur origine, leur couleur, leur religion...

Notre démarche n'aura de poids que si se crée autour de ces enfants un très vaste courant de sympathie. Ne croyez surtout pas que votre signature au bas de cette page ne changera rien. Il y a trois ans, PARTAGE avait déjà lancé une pétition pour sauver 72 enfants du Bangladesh en péril de mort. Des dizaines de milliers de signatures, célèbres autant qu'anonymes, nous étaient parvenues, grâce auxquelles nous avions pu influencer le comportement des Etats. Ces enfants, aujourd'hui sauvés, portent le regard sur leur passé fait de combats armés, de tortures et de dénuement (Orphelins de Terre. Ed. Laffont); témoignage accablant qui nous incite à plus encore de vigilance et de fermeté face aux desseins des chefs de guerre.

PIERRE MARCHAND. Fondateur de PARTAGE.

- (1). Il aurait fallu modifier la loi américaine qui autorise l'application de la peine de mort aux moins de dix huit ans.
- (2) Dans le quartier de Harlem, à New York, le taux de mortalité infantile est le même qu'en Malaisie.

Appel international. "JE DEMANDE SOLENNELLEMENT AUX AUTORITES DES PAYS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DES DROITS DE L'ENFANT DE RESPECTER ET DE FAIRE RESPECTER CES DROITS, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 38 ET 39, AFIN QUE TOUT SOIT MIS EN OEUVRE POUR VENIR EN AIDE AUX ENFANTS VICTIMES DU CONFLIT DU GOLFE."

Nom: Prénom: Profession:

Code

Merci de faire circuler cette pétition dans votre quartier, votre entreprise, parmi vos proches. Vos dons nous seront extrêmement utiles pour poursuivre cette campagne et assurer concrètement sur le terrain la protection et les soins des enfants. Adressez vos chèques libellés à l'ordre de PARTAGE AVEC LES ENFANTS DU TIERS MONDE - 6 rue d'Humières B.P. 311 60203 COMPIEGNE CEDEX - N° CCP 33 066 56 G LA SOURCE (mention: "urgence").

Signature:



## **AFRIQUE**

### AFRIQUE DU SUD: la rencontre entre M. Mandela et M. Buthelezi

## La coexistence entre l'ANC et l'Inkatha s'annonce difficile en dépit d'un appel commun au calme

La quatrième tentative a été la bonne. Après trois rendez-vous manqués l'année dernière, MM. Nelson Mandela et Mangosuthu Buthelezi se sont enfin rencontrés, mardi 29 janvier, à Durban, dans le Natal. Les deux hommes, qui ne s'étaient pas vus depuis la fin des années 50, incarnent deux organisations et deux visions du futur de l'Afrique du Sud fondamentalement différentes. Dans un communiqué commun, les deux leaders ont cependant appelé à la cessation

#### DURBAN

de notre envoyé spécial

M. Nelson Mandela, vice-président du Congrès national africain (ANC) est le chef charismatique et sage d'un mouvement autrefois interdit mais l'apartheid et à une nouvelle Consti-tution. M. Mangosuthu Buthelezi est à la fois le chef-ministre du Kwazulu, un bantoustan autonome, et le président de l'Inkatha Freedom Party zouloue converti en parti politique il v a quelques mois. Sur le terrain, les militants des deux clans s'entretuent depuis physieurs années, dans le Natal et plus récemment dans le Transvaal. où les affrontements ont fait près d'un millier de morts en août et septembre derniers, dans les ghettos noirs de la région de Johannesburg.

Les contentieux sont nombreux entre les deux organisations. M. Buthelezi n'a pas hésité, dans une entretiens, à faire une longue énumération des propos peu amènes tenus à son égard par divers responsables de dent de l'Inkatha n'a pas digéré la facon dont il a été traité au cours de ces dernières années. «Je demande à dire au monde au'il a eu tort de me

traiter de serpent qui mérite un coup sur la tête, dans une émission radiodif-fusée depuis Addis-Abeba, le 21 novembre 1986, a déclaré par exemple M. Buthelezi, dont six des seize pages de l'intervention liminaire comptes parfois vieux de vingt ans.

#### «Ni vainqueur ni vaincu»

L'ANC et Nelson Mandela ont donc finalement accepté d'en passer par où le souhaitait M. Buthelezi, avide d'une reconnaissance et d'un rôle qui lui étaient refusés jusqu'à présent. «Nous avons besoin aujourd'hui d'une déclaration sans équivoqu de l'ANC reconnaissant la légitimité politique de l'Inkatha et son droit de sièger à la table des négociations». a expliqué M. Buthelezi avant de réaffirmer son opposition à l'idée d'Asment intérimaire chère à l'ANC.

Le ton vif et lourd de rancœur de d'écho dans les propos de Nelson

Après le Parti québécois, c'est

le Parti libéral au pouvoir à Qué-

bec qui presse les autorités

fédérales de trancher un débat

constitutionnel sur l'avenir de la

Belle Province qui n'a que troo

duré. Les propositions du

« modéré » qu'est M. Bourassa,

premier ministre du Québec, ont

surpris : autonomie complète

tout de suite ou référendum

avant la fin de l'automne 1992.

MONTRÉAL

de notre correspondante

Deux jours après que le Parti qué-

bécois (opposition) ent arrêté le sien, le Parti libéral du premier ministre

Robert Bourassa a présenté, mardi

29 janvier, à Québec, un nouveau

programme constitutionnel qui place

le reste du Canada devant un cruel

dilemme. L'alternative se résume

ainsi: ou bien Ottawa - senl interlo-

cuteur désormais reconnu par

M. Bourassa – accorde au Québec

« une autonomie politique complète»,

ou bien un référendum est organisé « avant la fin de l'automne 1992 » sur

raineté qui serait assortie d'une pro-

eté de la province. Souve-

Mandela, qui a publiquement remer-cié le chef zoulou et la direction de l'Inkatha de leur action en faveur de sa libération alors qu'il était encore incarcèré. « Nous n'avons d'autre possibilité que de coexister, ne serait-ce qu'en tant que citoyens sud africains », a souligné Nelson Mandela, appelant au culte de la «tolérance» et de I'« engagement politique pacifique ». Il ne saurait y avoir « ni vainqueur ni vaincu » entre l'ANC et l'Inkatha, « les seuls perdants sont ceux dont les intérêts politiques sont servis par les carnages au sein de la comn

noire», a encore affirmé M. Mandela Les deux hommes ont souvent exosimé leur volonté d'en finir avec les combats fratricides qui ont fait plus de 5000 victimes depuis 1986. Mais leurs déclarations sont restées lettre morte. Cette rencontre, déjà qualifiée d'a historique» par la presse sud-africaine, est le point de passage obligé qui pourrait conduire à un retour à la normale. Tout le monde v trouve son compte. M. Buthelezi a

son Mandela. L'Inkatha est consacré

position d'union économique avec

Autrement dit, le Parti libéral

clame pour le Québec une sépara-

tion de corps, mais accepte de conti-nuer à vivre sous le toit de la maison

canadienne, à condition qu'elle soit

rénovée de fond en comble. A défant

d'obtenir ce nouveau statut par une négociation à l'amiable, le Québec

Les dirigeants du Parti libéral ne se

a toujours été à la fois nationaliste et

fédéraliste, comme la moitié de ses

troupes, et qu'il répugne par nature aux ruptures, surtout lorsque les intérêts économiques de sa province sont en jeu. Ensuite, parce que l'op-

tion d'une « souveraineté association »

ressemble à s'y méprendre à celle que

défend depuis des histres le Parti qué-

bécois. Elle avait d'ailleurs été repous-sée par 60 % des Québécois lors du

référendum de 1980. Depuis, les

« péquistes » sont, quant à eux, réso-

ins s'ils reviennent au pouvoir, à se

contenter de consulter la population

sur la Constitution d'un Québec sou-

verain, que le reste du Canada ait ou

non accepté l'union économique pro-

Les ténors du Parti libéral ont en

posec (le Monde du 29 janvier).

s'en remettra au verdict des urnes.

reste du Canada.

**AMÉRIQUES** 

CANADA: le débat constitutionnel sur l'avenir du Québec

processus de négociations sur la future Constitution. Le gouvernement, qui poussait à la roue pour donner suffisamment d'épaisseur politique à M. Buthelezi afin que l'ANC représentatif de la communauté noire. a tout lieu d'être satisfait. Bien sûr, l'ANC, de son côté,

donne l'impression d'avoir beaucoup concédé au pouvoir en place, à Mangosuthu Buthelezi et à l'opinion nationale et internationale qui commençait à s'inquiéter de trop de rigidité. Le sion parlementaire qui devrait voir s'écrouler d'autres piliers de l'aparle gouvernement est attendue au cours du premier semestre 1991, et l'ANC, qui a lancé l'idée d'un « Congrès pour tous les partis politi-ques », devrait à terme sortir grandi

Reste à savoir si les engagements pris mardi à Durban seront suivis mune, l'ANC et l'Inkatha appellent

leurs militants à mettre fin aux vio-lences dans le Natal et le Transvaal et ment leur attachement à la tolérance et à la liberté d'expression. Ils l'école et s'engagent à veiller à ce que personne ne soit exclu du système scolaire pour des raisons politiques. Ils estiment également qu'un prome de reconstruction et de développement contribuerait à réduire la

Les structures de consultation existant entre les deux partis sont chargées de mettre en application ces décisions. Ces «comues» devront commun souligne que M. Mandela et M. Buthelezi devront se rendre ensemble dans les zones les plus touchées. Ce qui n'est pas sans importance. La poignée de main échangée mardi matin, dans les salons d'un hôtel de luxe de Durban a une valeur symbolique bien plus significative pour les militants de base, ceux qui se battent sur le terrain, que n'importe

FRÉDÉRIC FRITSCHER

### SOMALIE

### « Mon titre n'est que provisoire »

déclare le nouveau chef de l'Etat. M. Ali Mahdi Mohamed

M. Ali Mahdi Mohamed, nouveau président de Somalie, nommé mardi 29 janvier par le Congrès de la Somalie unifiée (USC), a prêté serment au quartier général de la police de Mogadiscio. La main sur le Coran, devant une foule de rebelles en armes qui criaient Allah Akbar » (Dieu est grand), M. Ali Mahdi Mohamed a déclaré : « ma première tâche sera de former un nouveau gouvernement. Mon titre n'est que provisoire. Mais je voudrais promettre d'utiliser avec justice cette brève période où je serai à la tête de l'État. »

Détenteur de tous les pouvoirs exécutifs, M. Ali Mahdi Mohamed remplira ses fonctions en attendant la formation d'un gouvernement démocratique regroupant l'ensemble des mouvements d'opposition somaliens, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou en exil a-t-on indiqué de source proche de l'USC à Nairobi. «Tout le pays est en crise», a dit M. Ali Mahdi. «Nous lançons un appel international pour y remédier le plus vite possible (...) Notre priorité est d'organiser des élections libres le

plus tôt possible», a-t-il ajouté. L'ancien président Syaad Barré tenterait toujours de rejoindre le Kenya. Selon le Mouvement patriotique somalien (MPS), il aurait fait croire aux habitants de la ville côtière de Kisimayo qu'il avait déjà

Le nouveau président de la

Somalie nommé par le Congrès de la Somalie unifiée (USC),

M. Ali Mahdi Mohamed, âgé de

cinquante-deux ans, est un

homme d'affaires de la capitale

où il est notamment propriétaire

de l'Hôtel Maka, l'un des deux

principaux établissements de

Mogadiscio, M. Ali Mahdi

détient, depuis le 28 janvier, tous

les pouvoirs. Ancien parlemen-

taire, cet homme, dont on sait

peu de choses, est membre du

groupe du «Manifesto», des

intellectuals devenus opposants

au régime de l'ancien président

Depuis le début des combats

dans la capitale somalienne il y a

exécutif du mouvement rebelle

auquel il a apporté son soutien

financier. Il avait été contraint

d'abandonner son siège de député en 1969 lorsque M. Syaad Barré s'était emperé du

pouvoir par un coup d'Etat.

Membre du clan Hawiyé, sa

nomination aurait, selon le porte-

parole de l'USC, reçu l'approba-

un mois, il était le chef du comité

Svaad Berré.

atteint la netite île de Lamu, en territoire kényan. En fait, il se dirigeait alors, semble-t-il, en voiture vers sa ville natale de Garba-Harre, à 380 kilomètres de Mogadiscio et à 80 kilomètres de la ville-frontière de Mandera (Kenya), a dit un porte-pa-role du MPS. Les rebelles du MPS, alliés à ceux de l'USC, essayent de rattraper M. Svaad Barré avant ou'il franchisse la frontière. Le Kenya avait annoncé lundi qu'il accueillerait l'ancien président somalien si

Dans la capitale, des fosses communes, fraîchement creusées, témoi-gnent de la violences des combats qui ont opposé pendant plus de quatre semaines forces gouvernemen-tales et rebelles. « Nous avons eu en moyenne 150 blessés et de 20 à 30 morts par jour», a déclaré le Dr Hubert Wilhelm, directeur de l'hôpital SOS Kindergarten. La maternité a été transformée en hôpital de campagne dès le début des combats. « La plupart des vic-times étaient des femmes, des enfants et des vieillards. Aucun d'entre eux n'avait l'air de combattant », a précisé le Dr Wilhelm.

Les habitants de Mogadiscio qui ont commencé cette semaine à rentrer chez eux ont découvert une ville cadavres et de carcasses de voitures et de chars calcinés. De la cathédrale, il ne subsiste que la structure. Selon les rebelles, elle a d'abord été bombardée à la grenade puis incendiée par des membres de la garde prési-dentielle. Tous les bâtiments officiels ont été mis à sac. - (Reuter.)

tion de quatre autres mouve-

ments rebelles. Mais la puissant

mouvement national somalien

(SNM), le plus ancien des

groupes en lutte contre le récime

de Syaad Barré, a déclaré que

cette nomination était contraire à

l'accord passé le 2 octobre 1990

entre les trois principaux mouve-

M. Ali Mahdi aurait confirmé

dans ses fonctions de premier

ministre, M. Omar Arteh Ghaleb.

nommé le 21 janvier par

M. Syaad Barré. M. Arteh Ghaleb

serait prêt à former un gouverne

ment composé d'une vingtaine

de membres dont huit hawiyé,

cinq Issak, la communauté qu

forme le gros des rangs du SNM

et huit autres personnalités des

autres ethnies. Cette nomination

qui fait figure d' « autoproclama-

tions va-t-elle permettre de

réconcilier les différentes fac-

tions notamment le SNM qui a

décienché en 1988 la révolte

armée dans le Nord du pays et le

mouvement patriotique somalien

(SPM) qui menait la lutte dans le

Sud? - (AFP, Reuter.)

ments insurgés.

Un homme d'affaires

### ARGENTINE : face à la chute brutale de l'austral

### M. Menem remanie complètement son équipe économique

Le président argentin, M. Car-los Menem, a procédé, mardi 29 janvier, à un nouveau remaniement ministériel. Dix jours après le départ de MM. Alberto Kohan (santé) et Roberto Dromi (travaux publics), c'est le cabinet économique qui est, cette fois, entièrement rencuvelé.

### **BUENOS-AIRES**

de nos envoyés spéciaux Le ministre de l'économie, M. Erman Gonzalez, et le direc-teur de la Banque centrale, Gonzalez Fraga, ont donné leur démission à la suite de fortes tensions sur le marché des changes, le dollar subissant une hausse de 30 % en quatre jours, alors que les prix de certains produits de base augmentaient dans des proportions considérables, jusqu'à 40 % en un seul jour pour la

C'est l'actuel ministre des affaires étrangères, M. Domingo Cavallo, qui remplacera M. Erman Gonzalez, ce dernier devenant ministre de la défense. Le précédent titulaire, M. Guido Di Tella – nommé il y a quinze jours – prend le ministère des affaires étrangères et M. Roberto Aleman, la Banque centrale. Dans sa première conférence de presse.

ture des banques, fermées mardi pour vingt-quatre heures, et l'adoption de nouvelles mesures économiques dans un délai d'une

Ce remaniement fait suite à la

crise provoquée par les accusa-

tions de corruption lancées par l'ambassadeur américain, M. Terence Todman, et une persistante mésentente au sein de l'équipe gouvernementale. Il survient aussi alors que le gouverne ment est engagé dans une politi-que de restructuration : privatisations, réduction du déficit budgétaire et tentative de contrôle de l'inflation. Maigré un certain succès dans chacun de ces domaines (1), l'approche d'une rentrée sociale difficile et la tenue d'élections provinciales en septembre - qui s'annoncent difficiles pour le parti péroniste au pouvoir - compliqueront la tâche de celui qui sera, depuis l'accession au pouvoir de M. Menem en juillet 1989, son quatrième ministre de l'économie.

> **DENIS HAUTIN-GUIRAUT** et CHRISTINE LEGRAND

(1) Depuis le mois d'avril, le taux nflation a été maintenu en moyenne à 10 % par mois.

tenants et les aboutissants d'une autonomie politique. A cet égard, l'échec dernier, n'est, aux yeux de M. Bourassa, « qu'une preuve supplémentaire de l'impossibilité pour le Québec d'obtenir, à l'intérieur du cadre fédéral actuel, les pouvoirs indispensables à sa survie en tant que seule société fignico-phone d'Amérique du Nord».

## Les pleins pouvoirs

Le Parti libéral revendique donc, pour le Québec, les pleins pouvoirs dans vingt-deux domaines, dont la culture, la langue, l'audiovisuel, les affaires sociales, l'agriculture, l'industrie et l'énergie. Il propose que le gou-vernement fédéral garde des compétences exclusives sur la monnaie, les douanes et les tarifs, la défense, la sécurité du territoire et la gestion de la dette canadienne. Il demande enfin des « pouvoirs partagés» dans les autres secteurs, notamment la fustice et la politique étrangère.

Conscient que ces requêtes suppo-seut une « profonde transformation » des institutions actuelles du Canada, le Parti libéral prône, outre l'abolition du Sénat d'Ottawa, une nouvelle

vinces du Can tains pouvoirs aux instances centrales par vole d'ententes qui n'affecteraient pas le Québec». Un fédéralisme «à la carte» en quelque sorte, où un Québec autonome aurait en outre droit de veto sur tout amendement constitu-

Canadiens des autres provinces, surpris de voir un parti connu pour sa modération opter pour un tel «chamcroît de lear mettre « un couteau sous

Les militants du Parti libéral du Québec, qui se réuniront en congrès les 9 et 10 mars prochain, doivent encore entériner ce menu de choc, qui a toutes les chances de satisfaire les deux grands courants de cette forma-tion : les «fédéralistes» de plus en plus tièdes, mais néanmoins désireux de « laisser une dernière chance au reste du Canada», et les « nouveaux souverainistes » convertis depuis juin

**MARTINE JACOT** 

(1) Cet accord, qui prévoyait un statut de « société distince » pour le Québec, a été rejeté en raison de l'opposition de deux pro-vinces anglophones.

### La visite du président haîtien à Paris

### Le Père Aristide en quête de coopération Le prêtre des bidonvilles au verbe

izire est aussi un homme posé. d'une grande finesse d'esprit, d'une voix aussi douce que possible pour exprimer ses convictions. Telle est du moins l'image qu'a donnée le Père Jean-Bertrand Aristide lors de sa visite officielle à Paris, qui devait se terminer mercredi 30 janvier. Visite qui constitue une première, selon le président élu de Hafti, qui prendra ses fonctions le 7 février : C'est la première fois qu'un président hastien vient en France. Ceux qui étaient au pouvoir, dans le passé, n'osaient pas s'éloigner, tant ils avaient peur qu'on leur prenne la

Alors que Haïti est indépendant depuis près de deux siècles, c'est son passé de pays colonisé que le Père Aristide a constamment évoqué avec ses interlocuteurs français. Au prési-dent de l'Assemblée nationale, M. Laurent Fabius, il a même dit que ce passé l'autorisait à demander une aide à l'ancienne puissance colo-

Il ne s'agit pas pour autant de « remplacer une tutelle par une cutre» (la France à la place des Etats-Unis) mais de mettre en route une véritable coopération, surtout dans les domaines (agriculture, équipersent électrique, routes, éducation) où les besoins sont criants. Paris fournit actuellement une aide non negligeable: l'an dernier, 37 millions de francs sous forme de dons du Fonds d'aide et de coopération, 90 millions de francs d'aide technique et culturelle, et 100 millions de francs de crédits de la Caisse centrale

également aider Haïti à mettre sur pied une police indépendante de l'armée (ce qu'elle n'est pas actuelle-ment): une façon comme une autre de réduire le rôle politique des mili-

Les « tontons macoutes » restent. évidemment, une préoccupation : ce sont des «terroristes», dit-il, qui ont sont des «terronstes», dit-il, qui ont des moyens, de l'argent (notamment grâce au trafic de drogue). Mais ni les macoutes ni d'éventuels put-schistes militaires ne peuvent prétendre s'imposer : les Haîtiens ont montré qu'ils ne le permettaient pas. Chaque fois, la population s'est mobilisée, pour rendre irréversible le tournant démocratique.

Une fois en fonction, le Père Aristide devra nommer un premier ministre et gouverner avec les partis, encore balbutiants. «On verra alors si je suis un démocrate», dit-il : son choix sera conforme aux nécessités de l' « union patriotique ». Parmi les dossiers qu'il se propose d'ouvrir – ou plutôt de rouvrir - durant sa pré-sidence : celui de Jean-Claude Duvalier, le dictateur chassé en 1986 et iner, le dictatent charact en 1700 ci installé depuis en France. « Baby Doc » a quitté le pays « avec 800 mil-lions de dollars ». « Il finance les macoutes et a appuyé les tentatives de coup d'Étal » Le Père Aristide ne précise pas quelle requête il pourrait adresser à Paris, mais l'un de ses collaborateurs s'étonne que la France garde sur son territoire un homme e dont le statut n'est même pas defini », et qui « a violé chez lui toutes les règles démocratiques».

i i

27 - 12 Page 1

. ಆ ಕ್ಷಮ್ಮ ಚಿತ್ರ

12 STR 4

Charles and the

## Jardinage, commérages et témoignages

La cour d'assises de Meurthe-et-Moselle a abordé, mercredi 29 janvier, l'examen du premier crime reproché à Simone Weber accusée d'avoir empoisonné un homme de soixante dix-neuf ans après l'avoir épousé lors d'un mariage dont la valeur est contestée.

de notre envoyé spécial

On ne choisit pas ses voisins et Marcel Fixard en avait deux qui présentaient, chacun, des caractéristiques opposées. M. Pierre Pratre, soixante-deux ans, connaissait bien ce retraité de l'armée avec lequel il pariait tion n'allait pas plus loin. Marcel Fixard ne lui avait pas dit qu'il allait se marier et si, bien sûr, il maison, il ne s'était pas mêlé de leur vie. Et puis, tout cela date de plus de dix ans, alors il avoue honnêtement ou'il ne se souvient pas très bien et se demande un peu ce qu'il fait là devant cette cour d'assises qui l'impres-

L'autre voisin, M. Patrice Brauneissen, quarante-trois ans. lardinier paysagiste, est très à l'aise, il se présente comme «un intime» de Marcel Fixard. Il connaissait bien Simone Weber mais, lui non plus, ne savait pas que le couple avait décidé de se marier. En revanche, il se souvient très bien de ses conversa-tions avec Me Weber : « Un jour médicament qui pouvait faire passer un décès pour une crise cardiaque ». Dans la salle remplie chaque jour comme pour un spectacle, la foule pousse un « ahhh » de satisfaction. Le président énumère des produits pharmaceutiques mais le témoin ne se souvient pas, en tout cas ce n'est pas de la digitaline, le médicament que l'accusation soupçonne M→ Weber d'avoir utilisé. Car le jardinier est formel, il connaît bien ce mot dérivé de

M∞ Weber s'explique en disant qu'elle peut avoir eu cette lui parlant d'un produit qu'elle avait pris pour arrêter une hémophtisie. Mais la présentation est différente car elle lui avait seulement précisé que ce médicament pouvait être dangereux. Dans la salle le public ricane et murmure.

#### Un mariage discret

Mais M. Brauneissen n'a pas tout dit : «Ce n'était pas une femme pour lui. Il m'a dit que c'était une sangsue. Qu'il voulait s'en débarrasser mais qu'il ne pouvait pas». Et pendant que le public rit franchement, il ajoute en bon jardinier : «Leur relation n'a jamais été florissante». Il parle même de l'amant que Simone Weber est accusée d'avoir tué en 1985 pour déclarar : « Une fois, elle m'a dit qu'elle avait été voir une voyante et que le pauvre Bernard Hettier n'en avait plus pour longtemps ». Les avocats des parties civiles

l'accusation avec plus de présence que l'avocat général, restent silencieux. Ils n'en demandaient pas tant et attendent la suite. Car lorsqu'on demande au iardinier s'il entretenait des relations « de bon voisinage ». il se contente d'un soupir lourd de sous-entendus . Et c'est M= Weber qui parle d'une dette que le jardinier n'aurait pas remboursée à Marcel Fixard et d'une sordide histoire de chapardage de légumes, d'objets en cuivre et de plaques de ciment. Une fois de plus, le débat tourne aux

Les commérages, il semble bien que même Marcel Fixard les craignait. Ce mariage discret que tout le monde ignorait surait, selon l'accusation, été réalisé à Strasbourg avec un efigurant a qui aurait pris la place du marié. Cette thèse serait notamment étayée par le fait que M≕ Weber avait demandé au procureur de la République une dispense pour ne pas faire publier les bans. Mais une telle démarche conduit à une enquête menée par les gendarmes qui notent dans leur procès verbal que Marcel Fixard leur a bien déclaré : «Je compte bien me marier. Je vis seul et je demande une dérogation pour éviter que les gens de ma commune ne fassent des commérages sur mon mariage » .

**MAURICE PEYROT** 

Les comptes de Nice-Communication

## La « vache à lait » des protégés de M. Jacques Médecin

Dissoute de toute urgence par la municipalité, le 9 novembre 1990, l'association Nice-Communication est restée, depuis cette date, au centre des affaires niçoises. Huit de ses dirigeants ont été déclarés « comptables de fait » dans un iugement provisoire de la chambre régionale des comptes, le 21 décembre. D'autre part, son directeur général, M. Jean Oitra, bras droit de l'ancien maire (CNI) de Nice, M. Jacques Médecin, a fait l'objet, le 10 janvier, d'un mandat d'arrêt pour abus de confiance (le Monde du 22 janvier). Le voile opaque de son fonctionnement commence, peu à peu, à se déchirer.

de notre correspondant régional

Créée en 1985, et se confondant avec le Comité des sêtes - dont le directeur financier, M. Robert Losco, a été inculpé de faux et usage de faux - Nice-Communication était placée, comme les autres principales associations paramunicipales, sous la «mainmise de l'exècutif communal » et tirait la quasi-totalité de ses (60 millions de francs en 1990), sans être soumise aux règles de la comp-tabilité publique. L'un des mystères de son fonctionnement, en partie éclairci, était celui du nombre et des salaires de ses employés.

D'après un document confidentiel établi par la mairie, l'association ne rémunérait pas moins de 134 per-

les unes appartenant an personnel communal et percevant des « primes mensuelles », les autres émargeant au titre de personnel contractuel et les dernières recensées comme « personnel extérieur». L'association semble avoir joné, en fait, le rôle de «vache à lait» au profit d'une foule d'amis ou de protégés du maire.

De nombreux agents communaux, voire des élus, ont ainsi bénéficié d'étonnantes libéralités en recevant des compléments de salaires ne correspondant à aucune prestation évi-dente. Tel adjoint a perçu, au cours de l'année 1989, une somme de 80 343 francs en un peu moins de la ville recevait, lui, une prime men-suelle d'environ 5 000 francs pour on ne sait quelle surpervision des comptes. Sans qu'on s'en explique la raison, Nice-Communication réglait galement le salaire, confortable, du responsable d'une association d'informatique de la ville...

L'association était, d'autre part, très généreuse avec certains de ses cadres. De 75 145 francs, en 1989, le salaire brut mensuel du directeur général, Jean Oltra, avait été porté, en 1990, à 103 000 francs!... Sa compagne, responsable de la publi-cité, touchait plus de 50 000 francs; un salaire de ministre était également accordé à la responsable de la gestion, tandis que M. Losco émar-geait à 63 000 francs et le chef comptable à 40 000 francs. Cependant, si une trentaine d'autres salariés, sans qualification particulière, étaient payés entre 10 000 et 20 000 francs, la rémunération de la majorité des employés de l'associa-

La masse salariale brute mensuell s'élevant, au total, à 1 146 631 francs. La situation d'une partie du personnel contractuel de Nice-Communication, ni licencié, ni payé depuis plus de quatre mois, est. au demeurant, toujours en suspens (1).

#### Une avance pour payer le fisc

En première analyse, le déficit d'exploitation de Nice-Communication a été estimé à une somme allant de 80 millions à 90 millions de francs, dont 47 millions dus au Comité des fêtes, lui-même en position difficile (la municipalité lui a octroyé, le 23 janvier, une avance de 15 millions de francs). S'il revient d'Uruguay, comme il l'a promis, le 8 février, M. Oltra aura, d'autre part, à expliquer comment une somme de 1 million de francs, provenant de la trésorerie de Nice-Communication et du Comité des fêtes, s'est retrouvée sur son compte personnel. Il prétendrait, désormais que ces sonds ne lui out été qu'avancés pour lui permettre de faire face à un redressement fiscal de 1,2 million de francs.

(I) La ville a été mise dans l'obliga par une décision de justice, de régler les arriérés de salaires qui lui sont réclamés. Mais ses propositions, sur la base des traitements et ritoriale, out été repossées par les intéressés qui s'estiment gravement

### **BIBLIOGRAPHIE**

### Les acteurs de la région Rhône-Alpes

Contournez le titre, d'une austé-rité plus Monde que nature, et entrez en Rhône-Alpes par le chaûba, ce bidonville de Villeurbanne, où Azouz Begag, le petit Arabe, devenu chercheur au CNRS et auteur à succès, jouait naguère le rôle du « bon-élève-immigré-quiréussit ». Trois cent quarante pages plus loin, vous en ressortirez par la grande porte, en compagnie de Bertrand Tavernier, natif de Mont-chat, un quartier proche de la mai-son des frères Lumière. Pour sui-vre son père, il a quitté Lyon très jeune, mais il n'eut de cesse d'y revenir en pèlerinages gourmands on pour fixer sur la pellicale les couleurs de ses décors préférés.

Entre ces deux «gones», l'un d'adoption, l'autre prodigue, une trentaine de portraits racontent la région Rhône-Alpes. L'ordre alpha-betique qui les fige est de pure circonstance. Il s'agit, en fait, d'un inventaire dressé par le hasard. Seule l'actualité est responsable de cette galerie de portraits, tous publiés depuis 1986 dans l'édition régionale que notre quotidien a créée en Rhône-Alpes lorsque M. Robert Hersant a pris le contrôle du Progrès de Lyon. Pourquoi les avoir réunis? Quelle cohérence peut-il y avoir dans ce fouillis d'itinéraires individuels? Et pourtant, l'amalgame réussit : au bout de la lecture, on voit se dessiner, à travers celui de ses «acteurs», le portrait d'une région.

Née d'un mariage arrangé par l'administration Rhône-Aipes n'est-elle pas elle-même un puzzle improbable? Entre Lyon et Grenoble, entre les contreforts des Cévennes et la plaine de Bresse, le couloir de la chimie et le Vercors, entre les deux Savoies même, qu'y a-t-il de commun? Apparemment, rien de pius - mais rien de moins qu'entre Georges Lavaudant, le fils de prolétaire grenoblois, et Roger Planchon, le descendant de ter-riens ardéchois, tous deux fous de théâtre. Et entre l'abbé Pierre, élevé dans le bourgeois quartier d'Ainay à Lyon, et Christian Delorme, le médiatique curé des Minguettes, habités par une semblable révolte? Entre Jean Poperen, le parachuté de la bantieue lyonnaise, et Louis Besson, l'enra-ciné savoyard, acteurs du même gouvernement? Entre Jeannette Colombel, l'intellectuelle de ganche, et Jeannie Longo, l'athlète de droite, impliquées, chacune à sa manière, dans une «lutte de femmes»?

On pourrait multiplier les exem-ples : Mérieux et Guichard, les grandes familles innovantes; Erlo

le Vénitien et Gallota le Napolitain, rapprochés par l'opéra et la danse; Guillaumat le diseur et Pivot le liseur, compagnons du Beaujolais... Rhône-Alpes la prospère attire les talents, et s'enrichit de ses différences. A bien fouiller dans les confidences livrées en vrac par les journalistes du Monde Rhône-Alpes, on retrouve chez la plupart de ces acteurs de la vie régionale une poignée de traits communs : la pugnacité, la rigueur, le goût de la bagarre et de la réussite, l'aversion pour l'esbrouse et l'ostentation. Bref, le titre de l'ouvrage devrait leur plaire. Ceux qui fulminent en secret de n'y pas figurer ne le diront surtout pas. Ils attendront la prochaine livraison, en s'occupant à des choses

JEAN-JACQUES BOZONNET

> «Les Acteurs de la région Rhône-Alpes », collection «Actualité», préface de Bruno Frappat, illustrations Szlak-mann, Le Monde Editions, 340 pages, 110 francs.

□ Six mois à huit aus de prison ferme requis contre les militants présumés d'Iparretarrak. - Des peines de six mois à huit ans de prison ferme ont été requises," mardi 29 janvier, à l'encontre des

**EN BREF** 

seize militants présumés du mouvement nationaliste basque Iparretarrak, jugés devant la seizième chambre du tribunal correctionnel de Paris pour « association de mal-faiteurs » (le Monde du 24 janvier). Le substitut du procureur de la République, Mª Irène Stoller, a notamment réclamé une peine de huit ans d'emprisonnement contre le chef présumé du groupe, Philippe Bidart, ainsi que contre Jean-Gabriel Mouesca et Joseph Etche-

erçant meurt après une agression an Havre. – Un fleuriste havrais âgé de quarante ans, Pierre Le Pemp, est décédé, dimanche 27 janvier, à l'hôpital du Havre (Seine-Maritime), après avoir été agressé la veille par une bande de délinquants. Samedi, les vigiles d'un Monomits du contraveille d'un Monoprix du centre-ville étaient intervenus pour interdire l'accès du magasin à trois jeunes gens. Ceux-ci étaient revenus un peu plus tard, accompagnés d'une bonne dizaine de camarades.

LE MAGAZINE DE LA CRÉATION ARCHITECTURALE RUEL 2000, LA PANNE LE CENTRE UNEVERSITABLE DE REPAULT BEYROUTH WEDITE

D'après les premiers témoignas ils auraient attaqué le fleuriste installé devant le magasin. Ils l'auraient roué de coups et aspergé de gaz lacrymogène avant de s'enfuir. Des témoins ayant formellement identifié les trois premiers adoles cents, plusieurs jeunes gens d'ori-

gine africaine et nord-africaine ont été interpellés mardi 29 janvier. Ils devaient être déférés au parquet du Havre mercredi matin. □ Le pilote de l'Airbus d'Habsheim condamné pour complicité de diffamation. Le commandant Michel Asseline, qui pilotait l'Air-bus A-320 accidenté le 26 juin

1988 sur l'aérodrome d'Habsheim (Haut-Rhin), a été condamné mardi 29 janvier à 10 000 F d'amende pour complicité de diffamation envers la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et son directeur, M. Daniel Tenenbaum. L'ex-président du syndicat des pilotes d'Air France, M. Norbert Jacquet, a été condamné à la même peine, pour diffamation publique envers la DGAC. A la suite de l'accident, qui avait fait trois morts et une cinquantaine de blessés, MM. Asseline et Jacquet avaient affirmé que la cause en était une défaillance technique, et assuré que les boites noires avaient été « trafiquées ». A l'audience, M. Tenenbaum avait rappelé la version officielle : « Le pilote a remis les gaz trop tard » (le Mon du 14 novembre). Le tribunal a estimé que les prévenus n'établis-saient pas « la matérialité des falsifications dénoncées » .

### JOURNAL OFFICIEL

Sont publiés au Journal officiel des lundi 28 et mardi 29 janvier 1991 : UN DÉCRET

- Nº 91-106 du 25 janvier 1991 relatif à l'extension à l'enseignement supérieur de la composition et des attributions des conseils de l'éduca-tion nationale dans les académies. DES ARRÊTÉS

- Du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale.

- Du 21 décembre 1990 relatif à

la terminologie des sports. Du 18 décembre 1990 relatif à l'enrichissement du vocabulaire des transports.

DES CIRCULAIRES Du 28 janvier 1991 relative à l'application du décret du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statu-taires relatives à la fonction publique de l'Etat.

- Du 4 décembre 1990 relative au remboursement des frais de secours pour le ski alpin et le ski de fond.

Les Entretiens des Minguettes 21 et 22 Février 1991 Atélier International de travail-Ville de VI/MSSIEUX

Organisé par la revue URBANISMES avec le concours de l'Etat, de la Communauté Urbaine de Lyon et de la Ville de Vénissieux

Deux jours au coeur de la transformation urbaine



VIVRE ENSEMBLE LES GRANDS ENSEMBLES

communication AMF

42 36 57 66 - 130, rue

visage humain. L*eur*s ini-

tiatives et résultats seroni

DES **LIVRES** 

## Deux malades atteints d'un cancer ont subi une thérapie génique

Deux patients atteints d'un cancer de la peau (mélanome) avancé ont participé, mardi 29 janvier au National Institute of Health de Bethesda (États-Unis), à la première expérimentation de thérapie génique dans le traitement du cancer. Selon un porte-parole du NIH, les malades, deux hommes âgés respectivement de vingt-neuf et quaranteneuf ans, ont bien supporté le traitement qui consistait en l'injection de cellules sanguines dont le patri-moine génétique avait été, au préa-

Plus précisément, dans un premier temps, des cellules très particulières appelées lymphocytes infiltrateurs de tumeurs ou TIL (pour tumor infiltrator lymphocytes)

patients. Deux gènes - l'un appelé TNF (pour tumor necrosis factor) destiné à favoriser la sécrétion d'un puissant agent anticancèreux et l'autre utilisé pour servir de marqueur afin de suivre l'évolution du traitement - avaient été ensuite insérés dans le patrimoine génétique de ces cellules, avant que celles-ci ne soient

La Food and Drug Administra-tion (FDA) des Etats-Unis avait autorisé, le 13 novembre 1990, la mise en œuvre de cette expérimentation confiée au docteur Steven Rosenberg (du National Cancer Institute de Bethesda). Cette autorisation faisait elle-même suite à celle accordée, le 11 septembre, au doc-

teur French Anderson pour la mise en œuvre d'une thérapie génique chez une fillette de quatre aus atteinte d'un déficit en adénosine déaminase (le Monde du 15 septem-bre 1990). Aux dernières nouvelles, cette petite fille a parfaitement supporté son traitement qui, selon les premières analyses, semble avoir eu une certaine efficacité sur son déficit

A propos de la première expérimentation sur des cancéreux menée par le docteur Rosenberg, ce dernier a déciaré qu'il faudrait attendre « un à deux mois» avant de juger de l'ef-fet du traitement. «Si cette thérapie se révélait efficace, a-t-il ajouté, elle pourrait être appliquée à d'autres

Décès de Louis Dauzier

pionnier de la fécondation

«in vitro»

après sécondation in vitro et trans-

fert d'embryon chez la lapine, est

décédé, et a été inhumé mardi 29 janvier à Aurillac (Cantal).

Dauzier a été l'un des précurseurs

des techniques modernes de repro-

duction qui ont connu un dévelop-pement très important chez toutes les espèces domestiques et ont per-mis les nouvelles techniques de

procréation chez l'homme. Au sein

l'INRA de Jouy-en-Josas (Yve-lines), il avait, avec le professeur

Charles Thibault, joué un rôle essentiel dans le développement de l'insémination artificielle chez les

mammiseres domestiques. Depuis

près de trente ans, il était profes-

seur de physiologie animale et de zootechnie à l'ENSA de Montpel-

une équipe de pionniers à

Agé de soixante-sept ans, Louis

Le professeur Louis Dauzier, mondialement connu pour avoir obtenu, des 1954, des naissances

**SCIENCES** 

Le rapport annuel d'EDF

### Permanence du risque humain dans les centrales nucléaires

Bien, mais peut mieux faire : tel est le diagnostic sur l'état de la sûreté en 1990 dans le parc électronucléaire français, porté par M. Pierre Tanguy, inspecteur général pour la sûreté nucléaire à EDF, dans son rapport annuel rendu public mercredi 30 jan-

1989 fut une « année chaude » pour le nucléaire français, même si aucun incident n'a eu de consé-quence pour le public ou l'environ-nement (le Monde du 9 mars 1990). L'année dernière a, heureusement, été plus calme. Aucun incident supérieur au niveau 2 dans l'échelle de gravité (qui en compte six), n'a été enregistre alors qu'il y en avait en un de niveau 3

En revanche, si le nombre des incidents de niveau 2 est passé de cinq à quatre, celui des incidents assez sensible: 91 contre 77 en 1989. Il s'agit évidemment de problèmes mineurs. Cependant, recon-naît M. Tanguy, les incidents les plus significatifs concernaient, comme les années précédentes, des erreurs humaines ou des négligences dans les tâches d'entretien on de construction.

Ce fut notamment le cas des défauts constatés sur tous les circuits de filtration des nouvelles

centrales l'été dernier. « La volonté des chefs à Paris ne suffit pas pour changer du jour au lendemain le comportement des hommes sur le terrain, constate l'inspecteur générai pour la sûreté, et nous n'avons pas progressé autant que nous l'es-périons.»

Pour maintenir la mobilisation, il suggère dans son rapport que « les responsables opérationnels rendent compte tous les six mois au directeur général des résultats obte-nus dans ce domaine».

Malgré ces ombres au tebleau le niveau de sûreté des centrales franaises est « plutôt bon », même s'il faut s'efforcer de le rendre encore meilieur, estime M. Tanguy. EDF, ajoute-t-il dans son rapport, doit poursuivre son effort pour améliorer les opérations de maintenance et de contrôle, mais aussi se lancer résolument dans la mise au point de « réacteurs du futur » plus sûrs, pays nucléarisés.

L'inspecteur général de la sûreté met l'accent sur l'importance d'une ouverture internationale en matière de sûreté nucléaire, au travers d'organisations comme l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de Vienne, on de coopérations directes avec, par exemple, les pays d'Europe de

3 mois .

lan.

6 mois ...

Adresse :.

Durée choisie : 3 mois □

**SPORTS** 

AUTOMOBILISME: Victoire surprise de l'Espagnol Sainz au Rallye de Monte-Carlo

## Le crève-cœur de François Delecour

L'Espagnol Carlos Sainz (Toyota Celica), champion du monde en titre, a remporté, mercredi 30 janvier, son premier Raliye de Monte-Carlo en bénéficiant, dans l'ultime épreuve chronométrée, d'un incident mécanique survenu à la voiture de François Delecour (Ford Sierra Cosworth), révélation de la course. Cette victoire inespérée du champion du monde est aussi celle de Toyota, première firme japonalse à gagner ainsi le plus prestigieux des rallyes.

MONACO de notre envoyé spécial

La nuit du Turini fait partie de la légende du Monte-Carlo. Depuis 1987, année où le pouvoir sportif a supprimé, pour des raisons de sécurité, les épreuves de nuit en championnat du monde des ral-lyes, elle est même devenue unique. Combien de fois le doyen (1911) des rallyes n'a-t-il pas réservé des coups de théâtre au cours de cette nuit magique où les rescapés doivent, par trois fois au cours des neuf derniers secteurs chronométrés, escalader le Turini!

Trois cent soixante-quatre jours par an, ce col, situé à moins de trente kilomètres à voi d'oiseau au nord de Monaco, sur la départe-mentale 2566 entre Moulinet et La Bollène-Vésubie, peut paraître bien banal. Les lacets, élargis et désormais dotés d'un revêtement digne d'une nationale, permettent de passer, en vingt-huit virages, de 827 à 1607 mètres d'altitude. Sur sol sec, les concurrents pourraient se permettre d'enchaîner les der-nières courbes en cinquième, à près de 200 km/h, mais, même en gommant les difficultés, les Ponts et Chaussées n'ont pas réussi à convaincre les colonies de suppo teurs français, italiens et, désor-mais, espagnols de renoncer au rendez-vous du Turini.

Pour corser un peu plus le spec-tacle, ce public avide de sensations

fortes n'avait pas manqué de répandre sur la chaussée la neige encore présente sur les bas côtés. Sur ce parcours où chaque virage pouvait cacher un piège, François Delecour se révélait le plus auda-cieux au premier passage. Grâce aux 11 secondes ainsi gagnées sur Carlos Sainz, le jeune Nordiste au palmarès encore vierge de toute victoire au niveau national ou interrégional, se retrouvait, à l'orce de cette nuit magique, en tête du Monte-Carlo avec 2 secondes d'avance sur le champion du

La réplique de Carlos Sainz était immédiate. Transcendés par leur duel, les deux hommes se battaient à coups de secondes, partageant les meilleurs temps des épreuves chro-nométrées, loin devant tous les autres concurrents. A minnit, juste après le deuxième passage du Turini, l'Espagnol rejoignait le parc fermé de Saint-Martin-Vésu-ble avec 4 secondes d'avance sur le ble avec 4 secondes d'avance sur le Français. Jamais les constructeurs japonais, qui ont investi le championnat du monde depuis 1987 avec Toyota, Mazda, Mitsubishi, Subaru, n'avaient été aussi près de signer un premier succès dans le plus prestigieux des rallyes.

#### Une voiture nouvelle

Cette heure de répit allait pour-tant casser le rythme de Carlos Sainz sans troubler l'état de grâce de son adversaire. « Ce que Fran-cois et sa coéquipière ont réussi depuis le départ est incroyable », avouait Peter Aschcroft, le team manager britannique de Ford. Oblige par les nouveaux règle-ments d'effectuer les reconnaissances avec un modèle de série, François Delecour avait, en effet, dû attendre le départ de l'étape de concentration de Sestrières pour découvrir sa nouvelle voiture.

L'apprentissage n'était pas évi-dent pour un pilote qui n'avait jamais conduit de voiture aussi puissante. Mais le plus surprenant était que la Sierra Cosworth à quatre roues motrices, apparue en

compétition en août 1990 au Rallye des 1000 lacs, est encore dans sa première phase d'évolution. Ainsi ne devrait-elle pas toucher sa boîte automatique à sept vitesses avant plusieurs mois. Engage, grâce au soutien financier de Ford-France, pour un programme a priori limité à cinq railyes du championnat du monde, François Delecour devait faire ses preuves sans tarder.

A quatre épreuves chronomé-trées de l'arrivée, l'occasion qui se présentait de battre le champion du monde valait bien de prendre tous les risques. Trois temps scratch consécutifs traduisaient la capitulation de Carlos Sainz, relégué à 41 secondes. Il ne restait plus alors à François Delecour qu'à entreprendre une troisième mon-tée, présumée triomphale, du Turini avant le retour en Principauté. Parti en tête, l'Espagnol, démobilisé, aliait se contenter du sixième temps de la spéciale. Sans se douter du petit drame qui se jouait derrière lui.

« Je montais doucement, expliquait François Delecour. Après quatre ou cinq kilomètres, j'ai senti quare ou cinq ationettes, passente que ma roue arrière gauche lou-voyait. Je me suis arrêté et j'ai constaté que le bras de suspension était dévissé. La roue me semblait serrée mais j'ai crevé en repartant. l'ai voulu attaquer pour ne pas per-dre trop de temps, mais dès le début de la descente j'ai tiré tout droit sur la neige des spectateurs. Je n'avais plus de direction. » Le pilote nordiste allait perdre environ six minutes et le rallye. La nuit du Turini était restée fidèle à sa légende de briseuse de rêves.

**GÉRARD ALBOUY** Classement final: 1. Sainz-Moya (Esp. Toyota Celica) 6 h 57 min 21 sec; 2. Biasion-Siviero (Ita. Lancia intégrale) à 4 min 59 sec; 3. Delecour-Pauwels (Fra. Ford Sierra Cosworth) à 5 min 12 sec; 4. Schwarz-Herz (All. Toyota Celica) à 6 min 31 sec; 5. Kankkunen-Pi ronen (Fin. Lancia intégrale) à 7

SKI ALPIN

min 46 sec.

## Ulrike Maier, la maman championne du monde

Une troisième médaitle d'or est tombée dans l'escarcelle du ski autrichien, mardi 29 janvier à Saalbach, à l'occasion de l'épreuve du super-G féminin estompe quelque peu sa mauvaise prestation du 26 janvier. lors de l'épreuve de descente.

meilleure descendeuse, dans ces

voyait le retour sur le podium. Pensez donc déjà à Vail en 1989, aucun Autrichien ne misait un schilling sur les chances d'une skieuse enceinte de deux mois. Ses commanditaires l'avaient abandon-née et l'équipe nationale lui préfé-rait la médaillée olympique Sigrid Wolf. Déjouant les pronostics. Ulrike s'était néanmoins imposée.

La naissance de Mélanie, au mois d'août de la même année, aurait pu entraîner le retrait de la championne. Mais Ulrike à refusé cette logique. Peu lui importe d'être la seule mère de famille à fréquenter le cirque blanc, elle souhaite poursuivre. Avec l'aide de

de l'équipe autrichienne, elle choisit de mener de front sa carrière sportive et ses obligations fami-liales. Dès le mois de novembre, elle chansse ses skis pour retrouver des sensations de glisse qui, « depuis l'âge de quatre ans font

partie de ma vie ». Une blessure au ménisque, en janvier 1990, l'éloigne à nouveau des champs de neige. Mais Ulrike ne s'avoue pas pour autant vaincue. Huit mois plus tard elle reprend sa place dans le circuit de la Coupe du monde. A Méribel, il y a quelques semaines, elle se classe douzième du super-G, ce qui lui permet d'affirmer : « je ne suis pas une favorite pour les championnats du monde, mais en skiant décontracté je m'approche des meil-leures de la discipline ».

#### Assurer l'argent

Sa couronne de Vail lui ouvre, de droit, une place dans la compétition de Saalbach. Une chance pour elle, car ses entraîneurs ne lui accordent pas une grande attention. Et pourtant, une nouvelle fois, Ulrike Maier administre la preuve qu'elle est la plus rapide.
« La présence de ma fille dans l'aire d'arrivée m'a sans doute motivée. assure la jeune femme, mol qui balance toujours entre l'envie d'arrêter et la nostalgie de la com-pétition, j'ai créé la surprise ».

Une surprise qui a relégué Carole Merle à la seconde place. Mais, comme l'explique la skieuse de vingt-sept ans, « lors de championats du monde il ne faut pas prendre trop de risques, mieux vaut assurer une médaille, même d'argent ». Au terme de ginze ans de présence en équipe nationale, elle laisse échapper des soupirs de las-situde. Elle n'a plus envie de vivre « comme une collégienne » onze mois sur douze, la discipline de groupe lui pèse et la fréquentation des petites benjamines de l'équipe ne lui apporte pas de satisfaction.
«J'al envie de skler, mais aussi d'être une semme. Je reve

SERGE BOLLOCH

## Le numéro un mondial des ventes aux enchères Ventes de Mai à Genève par Marc Jacquart, Paris 1797-1809. Vendue à Cenève en novembre 1990: novembre 1330. 52.800 FS (30it 211.200 FF). Argenterie, Objets d'Art Russe et Fabergé, Miniatures, Boîtes en Or et Objets de Vitrine. Nos spécialistes seront à Paris lundi 11 et mardi 12 février Les personnes désirant leur soumettre des objets en vue des ventes de mai à Genève sont priées de contacter : Agnès Liger, Sotheby's Paris, 3, rue de Miromesnil, 75008 Paris - Tél.: (1) 42 66 40 60.

#### ADMINISTRATION: RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY 15, RUE FALGUIÈRE 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX 75501 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 40-65-25-25 Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311 F Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex: 206.806 F Edité par la SARL le Monde Durée de la société : ent ans à compter du 10 décembre 1944 Principany associés de la société : Société civile « Les rédacteurs du *Monde »*, « Association Hubert-Beuve-Méry » Société anonyme des lecteurs du Monde Le Monde-Entreprises, M. André Fontaine. gérant. a nantaire des journaux ISSN :0395-2037 Renseignements sur les microfilms et index du Monde au (1) 40-85-29-33 ABONNEMENTS , place Hubert-Berve-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tel.: (1) 49-60-32-90

ns d'adresse définitifs on provisoires : nos abonnés sont invités à

Prénom:

Code postal:

Pays:

Le Monde

des championnats du monde de ski alpin. Ulrike Maier a su conserver le titre qu'elle avait gagné il y a deux ans à Vail (Etats-Unis). Carole Merle, la skieuse de Super-Sauze, en se classant à la deuxième place, 5, rue de Mouttessuy, 75007 PARIS Tél. : (1)45-55-91-82 ou 45-55-91-71 Télex MONDPUB 206 136 F Teléfax 43-55-04-70. - Société fibale da roumai le Monde et Régie Presse SA SAALBACH de notre envoyé spécial Sur la piste qui descend du som-met de Zwölferkogel, les membres du fan-club de Petra Kronberger avaient dressé leurs calicots. Ils Le Monde TÉLÉMATIQUE Composez 35-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM attendaient leur idole, persuadés que la jeune Autrichienne ne se contenterait pas de sa couronne de champiounats dont elle devait être la reine. L'enfant du pays n'a pu répondre à leur désir. Une «grosse faute » dans la première partie du parcours et une chute à quelques mètres de la ligne d'arrivée ont éli-SUISSE-BELGIQUE AUTRES PAYS
LUXEMBOURG Voic normale-CEE miné la championne de la course au titre. Une rupture des ligaments 790 F 1 560 F 1 123 F croisés a même nécessité son éva-cuation sanitaire sur un hôpital de 1 400 F ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande. Dans cette espace laissé libre, des jeunes femmes aux dents lon-gues se sont précipitées. A com-mencer par Ulrike Maier la mère de famille dont personne ne pré-Pour vous abonner, renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

**BULLETIN D'ABONNEMENT** 6 mois 🗆 1 an 🚨

Ils croyaient à « un truc de bouquins d'histoire ». Les lycéens découvrent un conflit grandeur nature, qui ne les épargne pas, surtout s'ils sont beurs.

on ne parle, on presque, que de la guerre. Sans crier gare, elle a envahi les esprits, prenant de court une jeunesse qui avait cru pouvoir remieser le mot «guerre» au magasin des antiquités. «Jamais on quait cru voir un jour la guerre. C'était un truc de bouquins d'histoire, c'est tout», lancent les lycéens qui, jusqu'su bout, avaient refusé d'y croire. Mais la réalité s'est ent imposée. Avec leur gravité d'adolescents, ils vivent la guerre du Golfe en direct, écouteurs rivés aux oreilles, le cartable alourdi de journaux. Animés parfois d'une curieuse hantise : ne pas ressembler à ces aînés qui racontent leurs histoires d'anciens combattants. « Quand on rencontrait Jospin, racoute Delphine Batho, animatrice du mouvement lycéen, il nous rappelat que hi aussi avait manifesté contre la guerre d'Algérie. Il nous faisait rire à nous ressortir toujours des « Quand j'avais

### and love»

Nul étonnement à voir collégiens et lycéens soutenir la cause de la parx. La guerre leur inspire une profonde angoisse. Jamais, depuis les années 60, les graffitis « peace and lore » n'avaient autant fleuri sur les muss et les tables des lycées. « On charrialt les garçons sur leur service militaire jusqu'au jour où on s'est demandé: et s'ils partaient?, s'interroge Muriel, quinze ans, élève au lycée Voltaire à Paris. La guerre est technologique, mais il au incost des mosts. mais il va y avoir des morts.»

Une pluie de questions inquiètes s'est abattue sur les professeurs. Impossible de résister à une si soulaine soif de connaître. Les enseimants d'histoire et géographie et ceux l'économie ont sorti les cartes du trant que les missiles irakiens ne pou-vaient pas toucher la France, expli-quant le rôle des Nations unies.

Dans tel lycée câblé, à Buffon (Paris), on a regardé CNN pendant le cours d'anglais ; ailleurs on a, dissé-qué un éditorial du Monde. Le noueau programme d'histoire de terminale, bâti autour des enjeux actuels de la géostratégie, a été sollicité. La plupart des enseignants se sont contentés d'un exposé le plus équilibré possible. Les plus militants d'entre eux ont fait étudier des chansons contre la guerre

OUS les préaux, dans les coursives, les cantines et acque de la guerre. Sans que de la guerre. Sans ant de court une jeunesse qui terre ya un magasin des antiquités. Terre ya un magasin des antiquités mis ou vietnam (en anglais) ou le poème de su campagne, « Quelle conscitée professionnel traitent de sules Français » leurs camarades de professeur, qui, en plein cours de sules Français » leurs camarades de sules français, est effondrée en pleurs. Les salles de professeur, qui, en plein cours de ficablissement, alarmés par la délatissement, alarmés par la délatissement d'alarmés par la délatissement d'alarmés par la délatissement, alarmés par la dialogue et l'expression. Un paradoxe, conquête des sur les devoirs des lycéens, cois, par souci de neutralité ou par crainte d'un conflit dans leur classe. Une attitude fort mal comprise par la dialogue et l'expression. Un paradoxe, cois, par souci de neutralité ou par crainte d'un conflit dans leur classe. Une majorité sembnate d'un conflit dans leur classe d'expression. Un paradoxe, contrait le décret sa famille pro-Saddam d'établissement, alarmés par la d'établi les élèves qui, au début de la guerre, n'avaient pas la tête au travail, « Bag-dad était couvert de bombes et notre qua etait couvert de comoes et notre prof de maths nous a dit : ouvrez vos livres page tant, comme si de rien n'était. Je ne hui demandais pas d'arrêter son cours, mais simplement de dire quelques mots, par décence », commente un élève de Seine-Saint-

> Plutôt que d'exprimer leur opinion, des professeurs ont préféré garder le silence : « Je ne pourrais pas discuter de façon neutre, affirme un professeur d'histoire, militant chez les Verts. Cette guerre n'est pas la mienne et je n'ai pas envie de planter des petits dran ai pas envie de planter des peuts autre peaux sur une carte comme à la télé s Mais beaucoup d'enseignants ne cachent pas leur trouble, voire leur inquiétude. Bouleversé, tel professeur d'histoire retrace les guerres passées, tel autre, d'allemand, se montre indulgent à l'égard de ses élèves, « étant données les circonstances ».

mier lieu les établissements qui accueillent une proportion importante de jeunes d'origine arabe et juive. Si l'ambiance reste généralement sereine, l'heure est à l'évidence au répli et aux interrogations existentielles. De Sar-celles à Marseille et du Marais à Saint-Denis, les communautés, d'habitude imperceptibles, se reforment. On arbore une étoile de David ou un keffich palestimen que l'on portait discrètement jusque-là. « On se regarde bizarrement, sans waiment savoir ce que l'autre pense», résum Léa, élève au lycée de Montmorenc

lement dans les villes et leurs banlieues. Rien de très spectaculaire, mis à part plusieurs fausses alertes à la a part prusteurs rausses anertes à la bombe ou l'arrestation, près de Lyon, de quatre jeunes lycéens beurs qui s'apprêtaient à fabriquer des explosifs afin de « soutenir Saddam Hussein » (le Monde du 25 janvier). De même, on relève des comportements et des incidents symptomatiques. A Paris, des élèves d'une école élémentaire jonent à la guerre, la classe de perfecl'armée irakienne. A Beauvais, des

élèves beurs se sentent ragaillardis lorsque les missiles de Saddam Hus-

Les élèves d'origine arabe sont en première ligne. De gré, lorsqu'ils pro-clament leur solidarité avec Saddam

MICHE VIAL

savoir. Réciproquement, des élèves juifs et sionistes menacent leurs voi-sins arabes des foudres de Tsahal! « Les élèves se sentent brinquebalés, impuissants. La guerre crée au lycée un climat délétère. Mais peut-être transmettons-nous notre propre malaise», s'interroge un professeur de Bondy (Seine-Saint-Denis).

Les alertes à la bombe, la distribu-tion de cartes d'identité scolaires, le contrôle des allées et venues, même s'il est loin d'être draconien, renforpar conviction. Ou de force, quand le regard des autres les contraint à se ranger dans un camp. «J'en ai marre de ces gens qui, des qu'ils voient ma tête, semblent me dire « Alors tu es avec Saddam? », explose un lycéen beur. « Je ne vois pas pourquoi je oncerais à mes copains juifs», renchérit, de son côté, Nasser Ramdane, Fune des figures de proue du dernier mouvement lycéen. À moins qu'ils ne

craquent, comme cette élève arabe

# d'HEC

par des communistes, s'est rapproché du comité «La paix maintenant», lancé par SOS-Racisme. Quant aux

socialistes de la FEN, ils sont divisés,

troupes françaises. D'anciens militants contre la guerre du Vietnam se

rangent... dans le camp américain, au

grand dam de leurs amis restés fidèles à un l'«anti-impérialisme» tradition-

nel, «Autrefois, les enseignants consi-

déraient qu'un Américain était forcément un suspect et un militaire un

salaud. C'est bien fini », constate un

Si le tumulte de la guerre ne s'arrête pas aux portes de l'école, on

ne peut surestimer les tensions. Sou-

cieux de préserver la paix civile dans

les établissements, le ministre de l'éducation nationale a demandé aux

enseignants de ne pas esquiver le

débat sur le Golfe, de tolérer l'expres-

sion de leurs élèves, mais de ne nas

L'équilibre, cependant, est instable

et nombre de professeurs craignent

d'être impuissants à calmer les esprits

si la guerre s'étend, s'éternise, ou

prend d'autres formes. Allusion au

terrorisme, mais aussi aux contrôles policiers renforcés dont font l'objet les

beurs. Un professeur de français a eu

le souffle coupé en découvrant plu-sieurs de ses élèves alignés, les mains

en l'air contre le mur du centre com-

mercial Rosny-2, « dans une

ambiance de rafle » tandis ane d'an-

tres tentaient de se réfusier dans un

magasin. Ouverts sur le monde, lycées

et collèges vibrent ces jours-ci à cha-

que salve de la guerre. Rien ne dit

que leurs classes demeureront éternel-

lement à l'abri des vagues du Golfe.

PHILIPPE BERNARD

porter de badge en classe.

Depuis son arrivée en septembre 1989 à la tête du groupe HEC (Ecole des hautes études commerciales et Institut supé-rieur des affaires, ISA), M. Michel Faucon se taisait. Apparemment occupé à resserrer les boulons pour maintenir l prestige de la première école française de management. Cette discrétion lui aura permis, en réalité, de préparer l'avenir. En effet, le plan de bataille de ble estimer que la guerre était inévita-ble et nécessaire. Mais les clivages ne grande envergure qui devait être annoncé officiellement mercredi correspondent pas aux découpages 30 janvier vise un objectif « stra-tégique » : permettre à HEC, au moment de l'ouverture europolitiques et syndicaux traditionnels. Là aussi, la guerre a brouillé les cartes. Des enseignants, parmi lespéenne, de rivaliser avec ses quels certains avaient hurlé contre le principaux concurrents internaport du « foulard islamique » par des élèves, arborent le badge diffusé par le tionaux, qui sont tous lancés dans des plans de développe PCF, y compris pendant leurs cours. Mais le SNES, dirigé nationalement ment ambitieux.

La relance

La première décision consiste donc à renforcer les effectifs du ampus de Jouy-en-Josas pour atteindre la **c**masse critique : indispensable. Pour l'école d'HEC seule, le nombre de diplômés, qui était de 300 en juin 1990 sera porté à 515 d'ici à 1995. En termes de recrutement, cela signifie qu'à la rentrée 1995, HEC accueillera 360 étudiants de classes préparatoires, mais également 100 étudiants titulaires d'une licence, d'une maîtrise universitaire ou d'un diplôme d'ingénieur, et enfin 60 étudients étrangers titu-laires d'un diplôme équivalant au niveau bac+3. Si l'on ajoute les effectifs de l'ISA (qui seront portés à 200), les mastères et les thésards, ce sont donc 2000 étudiants qui devraient fréquenter le campus d'ici cinq

Dens le même temps, le bras-sage international devrait être renforcé dans tous les domaines. Ainsi le nombre d'élèves étrangers, qui repré-sentent moins de 10 % des effectifs actuels, devrait être progressivement porté à 20 %. Les enseignements bilingues vont être multipliés, La Commu nauté des écoles européennes de management (CESM), lancée il y a deux ans avec la Bocconi de Milan, l'ESADE de Barcelone et l'université de Cologne (rejoints depuis par d'autres par-tenaires), devrait permettre, d'ici à 1995, d'offrir un double diplôme européen à la moitié des promotions. Enfin la direc-tion d'HEC souhaite accueillir en ting professors de haut niveau trop rares aujourd'hui. Ajouté à professoral permanent ce sang neuf venu de l'étranger est des tiné à accentuer un effort de recherche encore trop timide au regard des standards internatio-

# Les étudiants perdus dans le désert

Quinze jours après le début de la guerre du Golfe la perplexité règne sur les campus

VE affiche blanche, apposée à hauteur d'homme sur un mur de l'université Paris-III-Censier, porte quatre mots écrits Cette inscription dans son ambiguité résume bien l'ambiance actuelle sur les campus. Passée la fièvre des premiers jours de conflit, la majorité des étudiants se trouvent prisonniers de sentiments contradictoires et d'une certaine lassitude qui coïncide, en outre. avec la haute saison des partiels. Beaucoup désirent la paix, bien sûr, mais quelle paix?

Le dernier carré des combattants pour la paix s'escrime encore à sensibiliser les troupes. Mais la dispersion des mots d'ordre et les divisions internes ont apparemment miné le terrain de l'extrême gauche étudiante. Cenx qui souhaitaient porter bien haut le slambeau du pacifisme font aujourd'hui leur chemin sous des bannières séparées. Le Collectif interfacs des étudiants contre la guerre, né lors d'une «veillée pour la paix» à Paris-VIII-Saint-Denis, s'essouffle à vue d'œil. Principaux animateurs de ce mouvement qui compte aussi des anars et des dissidents de l'Union des étudiants communistes (UEC), les militants de la Ligue communiste révolutionnaire de Jussieu le déplorent. « Nous essayons de trouver une base commune minimale pour surmonter les divisions », explique ainsi Rebecca Houzel. D'autres, plus pessimistes,

Tolbiac, qu'il devient impossible de réconcilier « les gens aui ne sont ni pour Bush ni pour Saddam » et ceux qui soutiennent carrément l'Irak, les étudiants qui réclament un cessez-le-feu général et ceux qui militent pour le retrait nnilatéral des troupes occidentales « impérialistes ». Le fossé est profond entre

l'UNEF-Solidarité étudiante (proche du PC), dont le local de Paris-VIII arbore un vaste drapeau palestinien, et ceux de l'UNEF indépendante et démocratique (proche du PS), qui prône l'arrêt de la guerre par le « respect du droit et de la raison». « Pour sortir du conflit, il faut que Saddam Hussein se retire du Koweit et que soit organisée une conférence internationale», explique Christophe Borgel, président de l'UNEF-ID. Sans compter la création, par SOS-Racisme, d'un comité « La paix maintenant». Le puzzle ne serait pas complet sans les appels au calme et au dialogue de l'Union des étudiants juiss. Ou sans le soutien apporté aux troupes françaises par l'Union nationale interuniversitaire (UNI) syndicat ancré à droite.

#### Déprime dans les facs

A mesure que l'horizon se brouille dans le Golfe, les prises de position des uns et des autres s'ac-cumulent jusqu'à former un échetine querre aux enieux confus, les étudiants « inorganisés » ne savent plus à quel saint se vouer. Pour beaucoup, l'absence de

mobilisation et la relative déprime qui règne dans les facs s'expliquent par l'incertitude et l'impression d'être manipulés. La critique, parfois virulente, des informations données par les médias, et notamment par la télévision, y est pour beaucoup. Ainsi Renaud, inscrit en maîtrise de philosophie à la Sorbonne, explique qu'il a du mal à se que tout m'échappe, soupire-t-il. Je trouve bien que des gens manifes-tent pour la paix, mais je pense aussi que le pacifisme n'est pas une théorie politique tenable jusqu'au bout. » Le journal étudiant dont il s'occupe n'a reçu, depuis décembre, qu'une seule contribution ayant trait aux événements du

ment loin », explique Aliette, étu-diante en DEUG. « Et puis notre génération n'a jamais connu la guerre... » Ils sont nombreux à penser, comme elle, que « les choses ne sont ni toutes blanches ni toutes noires. Tout le monde a tort, dans les deux camps. » Les contrôles et les fouilles instaurés, depuis le 16 ianvier, aux portes de certaines peler que l'air sent la poudre, mais sans les inciter à bouger pour autant. Si les conversations de couloirs tournent sonvent autour des

C'est que le Koweit est « telle-

estiment, comme cet étudiant de tourbillon, saisis de vertige face à bruits de bottes et de missiles, rares sont ceux qui se sonviennent avoir débattu du sujet en cours. « Les profs font des allusions, tout le monde sourit, parce que c'est de mise, et ça s'arrête là », observe Bertrand, agrégatif en histoire à la Sorbonne.

#### Choisir son camp

La discussion comme les manifestations leur semblent « inefficaces ». Au point que les enseignants eux-mêmes en sont parfois étonnés. A Censier, université à dominante littéraire où le débat pourrait être vif. le directeur de l'UFR de lettres affirme que tous les étudiants sont en cours et que les enseignants n'ont reçu aucun tract syndical dans leurs boîtes aux lettres. Michel Masson, professeur d'hébreu, confirme qu'il ne sent pas d'« effervescence » particulière parmi les jeunes. Les réactions, en revanche, sont nettement plus tendues au sein de la communauté maghrébine, importante à Paris-

Là comme ailleurs, les étudiants arabes se montrent farouchement hostiles à une guerre qui, comme l'explique Mustapha, « ne sèmera que peur, dégâts et meurtres ». Debout devant l'amphithéâtre où un débat sur le Golfe vient d'être interdit, cet étudiant marocain déclare n'être « ni pour Saddam ni pour Bush », mais solidaire des Palestiniens. Tous n'avouent pas,

comme Fadila, leur sympathie pour le président irakien, mais la plupart se sentent pris dans une situation inconfortable. « Au début, *j'ėtais pacifiste*, remarque Fatiha, étudiante en LEA à Paris-VIII. Mais, maintenant, il est difficile de rester neutre : les questions des autres vous obligent à choisir un camp. Alors je me dis, pourquoi pas

D'autres, comme Zoubida, ont

opté pour « le côté des Européens », mais tous regrettent d'avoir à se ranger dans des cases qui contredisent en partie leurs sentiments profonds. Salim, un agent technique algérien de Paris-VIII, résume bien la situation : « J'ai toujours été anti-Saddam, mais je n'oublie pas que l'Arabie saoudite finance les intégristes en Algèrie. Et puis, me ranger aux côtés des Américains non, il ne faut pas charrier!». Le pacifisme est le recours de ceux qui, comme cet étudiant algéries en doctorat à Nanterre, ne veulent pas prendre de parti artificiel. « En 1988, se souvient-il, j'ai fait la grève de la faim devant l'UNESCO pour protester contre la situation des Kurdes, dont presque personne ne parlait. Mais je reste sensible au problème palestinien. » Plus généralement, la fac est, pour les étu-diants maghrébins, le refuge contre la « *méfiance* » qui règne au dehors, la famille où se nouent des solidarités et où se construit l'espoir d'améliorer un jour la condition des immigrés.

RAPHAËLLE RÉROLLE

L'aide financière des entreprises

Tous ces développements supposent un renforcement très sensible des moyens d'HEC. Le budget actuel du groupe (230 millions de francs par an, abondés pour près de la moitié par le Chambre de commerce de Paris ne permettra pas, en effet, d'assurer cette relance. Ainsi, is Chambre de commerce a décidé de financer (pour 55 millions de francs en deux ans) un certair nombre d'investissements pour agrandir et rénover la campus. Elle a d'autre part lancé un appel d'offres auprès de groupes mmobiliers pour porter de 1 040 à 1 400 d'îci à 1992 le nombre de logements étudiants disponibles sur le campus.

Enfin et surtout, la Chambre de commerce de Paris devait signer, mercredi 30 Janvier, un protocole d'accord avec la Fon-dation HEC et les associations d'anciens élèves d'HEC et de l'ISA afin de mobiliser de grandes entreprises soucieuses de soutenir l'effort de développement de l'école. L'objectif consiste à rassembler une ving-taine de partenaires économiques capables d'alimenter un s'budget complémentaire de développement » de l'ordre de 15 à 20 millions de francs par an. Comme le souligne M. Chris-tian Vuilliez, responsable de la formation à la Chambre de com-merce, « ce partenariat était nécessaire pour changer de bra-quet, mais aussi pour renforcer les liens entre la communauté des affaires et le monde acadé mique ». Deux conditions indis-pensables pour atteindre plus sûrement le « calibre européen ».

**GÉRARD COURTOIS** 



### **EDUCATION**

# Les orphelins du syndicalisme enseignant

A la veille de son congrès de Clermont-Ferrand, la Fédération de l'éducation nationale assiste, impuissante, à la désaffection des enseignants

peuses. Quiconque pénètre dans la salle des professeurs d'un collège ou d'un lycée pourrait s'étonner de la vigueur de l'affichage syndical. Le décor est immuable de Lille à Créteil : affiches, tracts, pétitions, con-pures de presse rebaussées de traits de couleur occupent toujours l'espace strictement délimité dévolu à chaque officine. Et ces dernières années, la floraison des «petits» syndicates qui grignotent patiemment les gros bataillons de la FEN a encore élargi la surface des panneaux. D'où le sentiment d'une tradition vivace comparée à la déroute syndicale que connaissent la plupart des autres catégories

Avec environ 40 % de syndiqués, contre à peine 10 % pour l'ensemble des actifs en France, la communauté enseignante résiste effectivement mieux que d'autres au phénomène général de désyndi-calisation. Cependant, par rapport à l'âge d'or qu'il a connu au seuil des années 80, avant l'arrivée de la gauche, le syndicalisme enseignant est sur la mauvaise pente. En dix ans, la puissante FEN (Féducation de l'éducation nationale) a perdu environ 250 000 adhérents. Sa principale composante, le SNI (Syndicat national des instituteurs), a semé à lui seul près du tiers de ses troupes : il ne rassemble plus, aujourd'hui, qu'à pein-ble plus, aujourd'hui, qu'à pein-170 000 instituteurs et professeurs d'enseignement général de collège (PEGC), dont 30 000 sont des

Cette paralysie du réflexe syndi-cal se double d'une sévère crise interne. A quelques jours de son

congrès national, le colosse fait ses comptes et s'interroge. La direction socialiste de la FEN (regroupée sous la tendance UID - Unité, indépendance et démocratie) -devrait garder sa majorité de jus-tesse, tandis que la tendance rivale. Unité et action (UA) proche des communistes, renforce ses posi-tions. Sombre perspective pour les dirigeants de la FEN.

#### **La FEN** trop lointaine

Le congrès de Clermont-Ferrand, dont le thème central est précisément « l'avenir du syndicalisme », devrait donc marquer - du 4 au 8 février -un tournant important. l'out le monde en est persuadé dans les états-majors. Pourtant, ni la crise interne de la FEN, ni l'incertitude sur l'avenir du syndica-lisme ne semblent agiter les enseignants sur le terrain. La FEN est trop lointaine, trop abstraite, répondent la plupart des instituteurs ou des professeurs. Cette enseignante certifiée du Val-de-Marne, adhérente au SNES et syndiquée « par principe » depuis son entrée dans le métier en 1964, fait vraiment figure d'exception.

Elle s'est maigré tout offert, comme un certain nombre de ses collègues, un petit détour par le SGEN-CFDT dans les années 70, « la période de grâce de ce syndi-cat ». « Chaque établissement a ses traditions syndicales, explique t-elle. Quand j'ai adhere au SGEN, j'étais en poste dans un collège où les militants du SGEN étaient très actifs. Au lycée, ils n'étaient qu'une poignée. Je suis donc retournée à mes premières amours. Non pas

par conviction : je ne suis pas du tout d'accord avec la position actuelle du SNES sur la réforme des lycées. Mais il faut bien être syndique quelque part.»

Jean-Pierre Caboche, secrétaire général de la section FEN du Nord, voit juste quand il souligne que les enseignants ne se sentent que les ensegnants ne se sentent plus « unis par les grandes valeurs qui ont fait la FEN». « Les profs préfèrent parler points d'indice que de se mobiliser pour la défense de l'IVG ou contre la montée des nationalismes », regrette t-il. A preuve, la prise de position – fort discrète – de la FEN sur la guerre du Golfe est ignorée de la plupart des syndiqués de la base. Tout comme le thème du prochain congrès. « La recomposition syndi-cale, ce n'est pas un problème très accrocheur en ce moment », s'excuse presque un proviseur de Cré-teil, adhérant au SNPDES, le syn-dicat FEN des chefs

#### L'espoir déçu de la revalorisation

Avec ses quarante-neuf syndicats nationaux qui reproduisent fidèlement les corporatismes internes au milieu, la FEN apparaît à beau-coup comme «une nébuleuse formelle », pour reprendre l'expression d'un jeune instituteur de L'Hay-les-Roses qui se proclame « adhérent au SNI, après avoir été militant ». L'adhésion à un syndicat est fréquemment présentée comme une « assurance pour la carrière » ou « l'achat d'un ensemble de services », rarement comme l'entrée dans un réseau de solidarité ou l'inscription dans un courant de cansée. Il est symptomati-que de voir que c'est le syndicat qui a le plus surement contribué à créer une culture collective politi-que et syndicale dans le milieu nt, le SNL qui est actuellement le plus touché par l'érosion.

L'arrivée de la gauche au pou-voir, l'espoir puis les désillusions qui ont suivi, ont asséné le premier choc. Tous les enseignants en parlent comme de la première frac-ture, symbolisée par «l'échec de la rénovation des collèges » on «l'âpre-bataille des PEGC contre les certifiés pour la réduction de leur temps de service».

Plus récemment, l'espoir déçu de la revalorisation qui, chez les instituteurs, a surtout « profité » aux enseignants en fin de carrière et aux nouveaux arrivants, laissant le gros des troupes frustré et amer, en a fait basculer plus d'un. « Nos conditions de travail sont trop difficiles actuellement pour que nous puissions de gaieté de caur nous contenter de perspectives de carrière à long terme, expose une institu-trice parisienne. Même s'il tente aujourd'hui de redresser la barre, le SNI a pâti de son attitude « sui-

### an plus offrant

Reste donc, pour beancoup, une relation au syndicat purement utisection FEN du Nord. « Les collègues acceptent de voter pour nous mais ils n'adhèrent pas. Ils ne sont pas hostiles mais ils ne s'affichent plus. Chez les jeunes surtout, le désintérêt est frappant.» Certains enscignants, surtout dans le second degré où l'éventail de choix est degre ou i eventant de choix est large, rallient sans complexe le syn-dicat le plus offrant. Cette jeune enseignante d'anglais de Créteil est de ceux-là. Professeur cartifiée syn-diquée au SGEN-CFDT au début de sa cersière alla en a divanté de sa carrière, elle en a divorcé e par lassitude » dit-elle. Elle vient de renouer avec l'action syndicale. «à titre provisoire», en s'inscrivant

### Un congrès décalé

Seules la suppression de son poste et la crainte de devoir quitter un établissement où elle se sent bien et où elle exerce depois dix ans l'ont décidée. Et elle assume parfaitement ce virage sur l'aile assez surprenant. « FO est le seul syndicat qui ait fait quelque chose pour moi alors que je n'étais pas syndiquée, explique t-elle. Il ne faut pas se raconter d'histoires, on se syndique quand on a besoin d'être défendu.»

Dans certains lycées et collèges la présence de nombreux ensei-gnants non syndiqués ou «désyndi-qués» modifie aussi les lignes de partage traditionnelles, bouscule les clivages classiques. « Quand on a un problème, on convoque une AG», dit une militante de l'Ecole émancipée d'un collège du Val-de-Marne. Et lors des élections professionnelles, la constitution de listes communés, comprenant des nonsyndiqués semble de plus en plus

Au lycée Léon-Blum de Créteil, mple, où une moitié senle-

adhère à un syndicat, le SNES et le SGEN font depuis plusieurs années front uni avec des non-syndiques contre la liste présentée en commun par le SNLC (Syndicat natio-nal des lycées et collèges) et FO. « C'est la première fois que je vois cela », s'étonne une militante du SNES arrivée dans l'établissement il v a deux ans.

entre syndicats comme dans la période 1981-1985, raconte une enseignante non syndiquée du même lycée. Nous nous réunissons demain pour débattre du projet d'établissement et de la réforme des lycées, à l'initiative des collègues et de l'administration. Nous n'avons pas besoin des syndicats pour

Les regroupements par affinité pédagogique, ou par habitudes communes de travail ont tendance à supplanter les clivages syndicaux ou politiques traditionnels

« Ce congrès est décalé, analyse, au collège Rimbaud de Villeneu au SNES, ex-militante communiste, ex-secrétaire de section SNES, qui a « rendu son tablier » par lassitude du discours « corpo». «La crise au sein de la direction de la FEN survient alors que nous vivons un moment d'ac calmie sur le terrain, fait-elle remarquer. D'où une imcompréhension aui ne fera que s'accroître. Dans les collèges difficiles, le coude-à-coude est une question de survie. Adhérents du SNI ou du SNES, nous sommes bien oblizés de travailler ensem-

### REPÈRES

CONCOURS DE RECRUTE- professeurs. (Rens. : INRP, 29, MENT. La saison des concours approche. Le Journal officiel du discipline par discipline, des places offertes au concours de recrutement de professeurs agrégés pour 1991. Trois mille places pour l'agrégation externe et deux mille pour l'agrégation interne sont prévues et l'on notera, en particulier, les 732 piaces offertes, dans ces deux concours, pour les futurs ensei-gnants de mathématiques.

De plus, deux arrêtés, publiés au J.O. du 16 janvier, viennent de fixer la répartition par disci-plines des 5 600 places offertes, pour 1991, aux concours interne et externe de recrutement des professeurs de lycées professionnels (PLP).

En revanche, les postes ouverts au concours du CAPES ne sont toujours pas publiés, ce qui suscite l'inquiétude croissante des syndicats, notam-ment du SNES, qui soupçonnent le ministère de vouloir réaliser là qualques économies.

VIICHEL-DE-MONTAIGNE. Soucieuse, comme beaucoup de ses consœurs, de faire oublier la désignation techno-cratique par un numéro et de se forger une identité plus séduisante, l'université de Bordeaux-Ill vient de décider de s'appeler université Michel-de-Montaigne. université Michel-de-Montaigne. Une façon pour cet établisse-ment consacré aux lettres et aux sciences humaines d'affi cher son « ambition humaniste », comme le souligne volontiers son président, M. Régis Ritz.

PEDAGOGIE. Sous le titre Pour une bibliothèque idéale des enseignants, l'Institut national de la recherche pédagogique (INRP) vient de publier un guide bibliographique original. Il s'agit, en quelque trois cents références d'ouvrages, d'orien-ter les professeurs de collèges et de lycées - quelle que soit laur discipline – vers les savoirs de base en éducation, pédago-gie et didactique, et de les sider à faire le point sur les demières avancées de la recherche et de la pensée dans ces domaines. Les références ont été retenues pour la plupart sur la base des lectures effectuées par les enseignants, interrogés notamment dans le cadre d'une

rue d'Ulm, 75005 Paris. Tél. : 46-34-90-00.)

RAVEL 1991. L'opération de recensement automatisé des vœux des élèves (RAVEL) est reconduite cette année en llede-France. Il s'agit, depuis l'an demier, d'une étape indispensable pour l'inscription des futurs bachellers dans l'enseignement supérieur, RAVEL va se dérouler en deux temps ; du 9 janvier au 17 février, une première phase - facultative - de collecte d'intentions ; mais surtout, du 25 mars au 12 mai, une phase obligatoire de recensement des vœux d'inscription soit par un Minitel privé, soit par le Minitel de l'établissement. La grande nouveauté 1991 est la prise en compte de tous les voeux d'inscription, à l'université mais aussi dans les paratoires, IUT ou STS). En outre, une relance systématique est prévue, via les établissements, pour les élèves qui ne se seront pas connectés.

UNIVERSITES-REGIONS. Le Bulletin officiel du ministère de l'éducation du 17 janvier vient de publier la circulaire - très attendue - qui réglemente minitieusement les conditions dans lesquelles l'Etat pourra confier aux régions, aux départements ou aux villes candidates la construction ou l'extension ment supérieur. Pris en applica tion de la loi du 4 juillet 1990. ce texte précise, en particulier te montant minimal, pour chaque opération, de l'effort financier des collectivités locales : elles devroot assumer au moins les deux tiers du coût total de l'investissement, soit la moitié du coût après le remboursement de la TVA. La circulaire fixe en outre la procédure de choix des opérations, de signature des conventions avec l'Etat, de financement et d'exécution des travaux. Le cadre juridique du cofinancement des nouvelles constructions universitaires dans le cadre du plan gouvernemental Universités 2000 est donc enfin tracé.

# Levée en masse pour les universités

Près de cinq mille postes d'enseignant sont à pourvoir dans le supérieur pour la rentrée 1991. Un effort sans précédent depuis vingt ans

vous rituel de fin janvier: le ministère de l'éducation nationale vient de publier la liste des emplois d'enseignants du supérieur mis « au mouvement » cour l'année 1991. En fait de mouvement, il s'agit d'une lame de fond puisque, au total, ce sont 4 953 nostes qu'il fandra pourvoir d'ici l'automne prochain pour assurer la rentrée dans les universités. 2 719 sont des postes vacants et 2 234 des postes nouveaux créés en 1991. Quand on sait que les établissements d'enseignement supérieur, hors médecine, comptent près de 40 000 enseignants. le recrutement de 5 000 enseignants nouveaux en une seule année relève, comme le souligne M. Claude Allègre, conseiller spécial du ministre de l'éducation. d'une véritable a transfusion san-

Ces besoins considérables permettent de mesurer les mutations qui bouleversent l'Université francaise. D'un côté, il faut commencer à faire face à la vague des départs à la retraite d'enseignants entrés dans la carrière à la fin des années 1950. Les 2719 postes vacants cette année résultent en grande partie de ce mouvement démographique qui ira en s'amplifiant dans les prochaines années. Mais les universités doivent également affronter la poussée brutale

'EST devenu le rendez- des effectifs étudiants depuis trois ans: 50 000 étudiants supplémentaires à la rentrée 1988, 80 000 à la rentrée 1989 et au moins autant. selon toutes les prévisions, à la rentrée 1990, même si le ministère tarde à publier les chiffres officiels.

La double nécessité de remplacer les enseignants partants et d'encadrer aussi correctement que possible les nouveaux étudiants explique la vigueur de l'effort réalisé cette année. Le nombre de postes créés (2 234) est ainsi sans précédent depuis une vingtaine d'années. A titre de comparaison 1 480 emplois ont été créés en 1990, 1 050 en 1989, 420 en 1988, 500 en 1987 et 100 en moyenne, pour la période 1975-1981. Dans dix-neuf académies sur vingt-cinq, le nombre des emplois créés en 1991 est égal ou supérieur au total des emplois créés entre 1984 et

### **Quels viviers**

de recrutement? En dehors de cette volonté de rééquilibrage au profit de régions jusque-là défavorisées, comme le Nord-Pas-de-Calais ou la Bretagne, la répartition de 2 234 postes nouveaux pour 1991 obéit à plusieurs critères spécifiques. Ainsi 300 emplois sont attribués aux instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) qui doivent se mettre en place à la rentrée pro-

ETUDES EN SUISSE

Bactalaurist français, séries A. B. G. D

Cours de vetances în juin - septembre

Ecole lémmis - 3, ch. de Préville - CH 1001 Leuranne 10, 19-41 21/20 15 01 - Fac. 19-41/21/312 67 00 - Thex. 400 600

Baccelaurési français, séries A, B, C, D
 Maturité suisse ● Informatique ● Traitement
 Maturité suisse ● Informatique ● Traitement
 Maturité suisse ● Informatique ● Traitement
 de texte ● Diplômés de commence, secrétaire,
 de texte ● Diplômés de Cours d'anglais tous
 secrétaire de direction ● Cours d'anglais
 secrétaire de direction ● Cours d'anglais
 niveaux ● Cours de français pour étrangers
 niveaux ● Cours de français

pour assurer la formation des futurs professeurs des écoles, des collèges et des lycées. De même 200 emplois sout

réservés aux instituts universitaires de technologie (IUT) correspondant à la création d'une quinzaine de nouveaux départements et d'une quarantaine de nouveaux groupes. Les écoles d'ingénieurs, très sollicitées pour augmenter leurs promotions, bénéficieront d'un contingent d'une centaine d'emplois nouveaux. Enfin, sur les 1 634 postes attribués aux universités stricto sensu, 150 sont réservés au démarrage des quatre nou-velles universités de la région

Créer des postes suppose toutefois de trouver des candidats de qualité en nombre suffisant. Or c'est bien là que le bât blesse. Le ministère a multiplié les initiatives depuis deux ans pour favoriser les vocations : forte augmentation des allocations de recherche pour les étudiants qui préparent une thèse, création du monitorat d'enseigne ment supérieur et des centres d'initiation à l'enseignement supérieur (CIES). Mais Pon reconnaît, rue de Grenelle, que l'augmentation du nombre de thésards est plus lente que prévue et qu'il faudra, dans l'immédiat, puiser dans d'autres viviers pour assurer les recrute-

Le premier est déjà bien utilisé. Il s'agit des professeurs du second degré invités à enseigner dans le supérieur, en particulier en premier cycle et dans des disciplines d'acccompagnement, notamment les langues, l'économie ou les maths dans des filières dont ce n'est pas la spécialité. Ainsi, sur les 5 000 postes mis au mouvement cette année, I 300 environ, soit le tiers, devraient être pourvus de cette manière. Le second vivier, encore largement inexploré, est celui des professeurs associés, partageant leur temps entre leur entreprise et l'université. Un texte réglementaire destiné à savoriser les vocations de professionnels tentés par l'enseignement supérieur est en préparation depuis des mois. Ce décret est passé, il y a deux-

chaine dans toutes les académies semaines, à l'examen du Conseil d'Etat et devrait être publié d'ici un mois, assure-t-on rue de Grenelle, où l'on a d'ailleurs prévu 200 emplois supplémentaires de ce type pour la prochaine rentrée.

#### Le CNU emboutelilé

Restera enfin à évaluer et choisir les candidatures. Chacun reconnaît, à cet égard, que les prochains mois seront a très durs ». Avec ses procédures lourdes, le Conseil national des universités (CNU) est certainement peu préparé à un tel afflux de postes. Là encore, le ministère planche depuis des mois sur une réforme du CNU afin de renforcer l'évaluation des candidatures au niveau des commissions locales et de faciliter ainsi le travail des instances nationales.

Mais, même si ce projet est effectivement soumis aux syndicats très rapidement, comme prévu, et s'il recueillait un large assentiment, le nouveau dispositif ne pourrait être en place pour le mouvement 1991. M. Jospin sera donc vraisemblablement contraint, faute de mieux, de proroger une nouvelle fois l'actuel CNU. Perspective peu séduisante pour bien des universi

### Candidatures

Les dossiers de candidature pour l'ensemble des postes à pourvoir doivent être envoyés dans les rectorats au plus tard le 25 février.

La liste des emplois vacants ou créés peut être consultée au Journal officiel du 17 janvier et du 24 janvier (emplois de professeur), au Bulletin officiel du ministère de l'éducation du 17 janvier (maîtres de conférences et emplois de statut second degré) ou encore sur Minitel, code 3615 EDUTEL





\$ .<sub>12</sub>

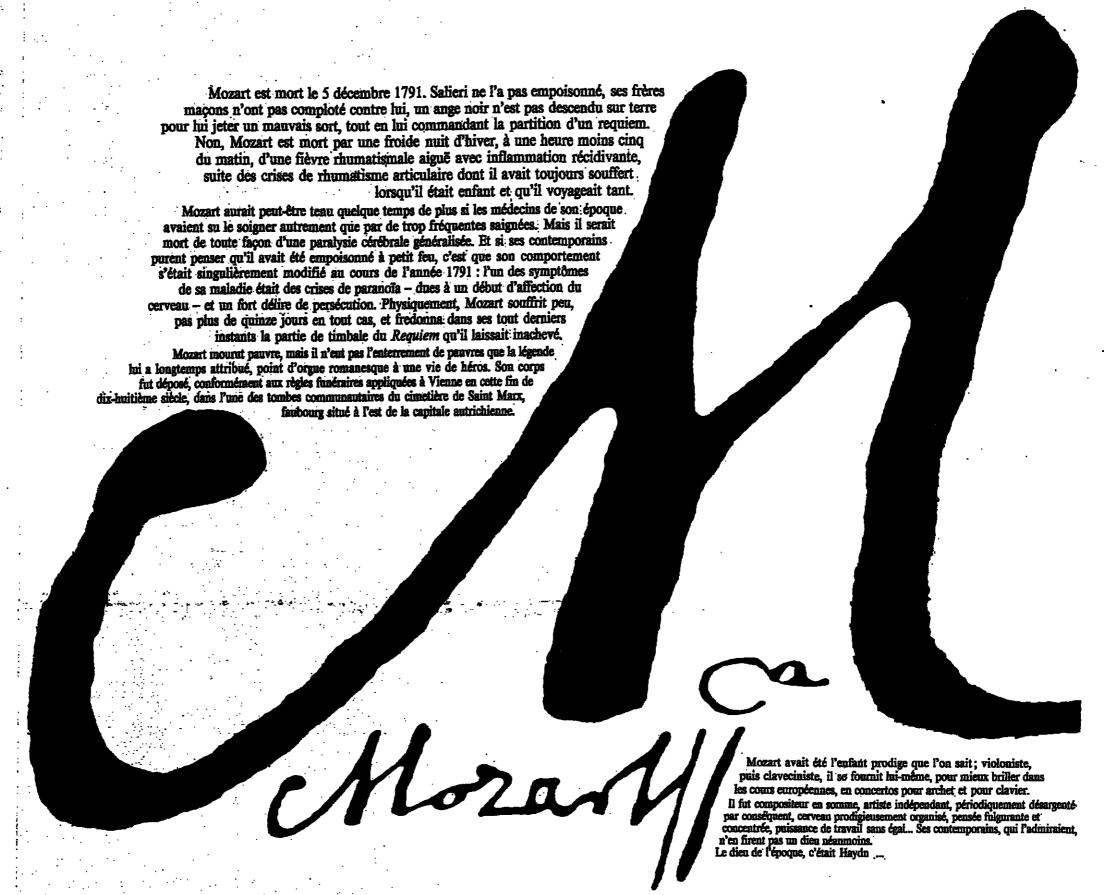



fois l'anniversaire de la mort de Mozart. Et voilà que ce bicentenaire mobilise l'Europe musicale douze mois durant, qu'il met en effervescence les salles de concert, le marché du disque et de l'édition spécialisée, qu'on veut y intéresser le profane, les enfants, qu'on lui consacre des spectacles, des festivals, que tout est fait pour calpabiliser celui qui, par une allergie bien compréhensible au grand most de l'année, voudrait acheter de la musique autrement qu'en métrages de discothèque à prix réduit. C'est que, Mozart se vendant déjà comme des sacs Vuitton, il est bon qu'il se vende mieux encore douze mois durant. C'est que l'Année Mozart n'est pas celle des mozartiens mais celle des marchands. Le pire, c'est que tout le monde

Il y a deux façons d'aimer la musique de Mozart. Pour ce qu'elle cache - humour, tendresse, intelligence, perversité; il faut alors accepter de lui être attentif et par elle souvent désarconné. Mais on peut aussi aimer cette musique pour son apparence d'amabilité, ce qui permet de l'entendre sans l'écouter. Comment alors interpréter l'amour démesuré de notre époque pour cette musique « pure d'idées »? Par une mobilisation générale contre Pidéologie? Par un glissement généralisé vers l'électroen-céphalogramme plat? Ou par un goût plus banai de la

Facile, la musique de Mozart ne l'est d'aucune facon pour ses interpretes. Pourquoi le deviendrait-elle pour ses auditeurs, sauf cas d'exceptionnelle surdité? Aimée, la musique de Mozart ne l'a pas toujours été, il faut le savoir pour se rassurer. Rien ne serait plus inquiétant qu'une cenvre qui, deux siècles durant, aurait fait l'unanin

Revenons donc aux anniversaires. Le centenaire de 1891 semble s'être déroulé sans fastes particuliers. On en garde comme par un fait exprès le témoignage, à la fois respectueux et exaspéré, d'un Irlandais, critique et drama-

... Et voilà que l'on commémore pour la seconde l'hebdomadaire The World daté du 9 décembre 1891. Remarquons en passant qu'on osait, il y a cent ans, célébrer une année Mozart avec quatre jours de retard.

Bernard Shaw était un habitué de Bayreuth, Il trouvait Mozart trop facile, trop accessible, trop aéré, trop pen prémonitoire. Son opinion allait être partagée par l'intelli-gentsia du tournant du siècle dans sa majorité, tous wagnériens invétérés parce que Wagner incarnait, avec Beethoven, la musique «à idées», celle sur laquelle M=Verdurin avait ses nerfs ou laissait délicieusement pencher son front ensommeillé.

Proust était wagnérien et se faisait jouer à domicile les quatuors de Beethoven. Reynaldo Hahn, lui, était mozartien. On devine dans quel camp se situaient le sérieux et la légèreté. L'affaire était plaidée.

Le dossier fut réexaminé, et Mozart peu à peu réhabilité par Paris (les beaux esprits du dix-neuvième français ne l'avaient jamais renié) dans les dix premières années de notre siècle. Soudain, on en eut assez des cycles Beethoven bisannuels obligés, salle Pleyel. On fut saturé de leitmotive wagnériens, de pathos beethovénien, de germanisme et de Weltschmerz, cette donleur individuelle élargie aux dimensions de l'humanité. Vincent d'Indy, possible modèle du Vinteuil proustien, relâche la bride de son « wagnérisme rémanent » (1) et laisse exécuter à la Schola Cantorum une suite d'airs à danser d'un compositeur français du dix-huitième siècle. On vit ce jour-là Debussy sortir de sa réserve de grand fauve. On l'entendit crier « Vive Rameau, à bas Gluck!» La cause mozartienne était contenue dans ce gage donné par l'avant-garde au contrôle de la forme et à la sublimation des sentiments.

Aussitôt, le mythe galope. On découvre le Requiem : c'est une « découverte mystique ». On prétend, niant Hayda, qu'avec Mozast e la symphonie moderne a été créée du jour au lendemain dans sa perfection » (2). On lui attribue sans barguigner une essence divine, des parentés turge, amoureux de Wagner et d'Ibsen. « Bien entendu, le moi d'ordre est : admirer : ... Mais quoi? », interroge avec une saine brutalité George Bernard Shaw dans

ornithologique fortement marqué », déclarait Messiaen beaucoup plus près de nous. Et il n'est que de feuilleter quelques biographies récentes pour constater que le mythe du Mozart angélique, du divin miracle, n'est pes près de rendre les armes.

Mais étaient venu le cubisme, l'art non figuratif. Et Mozart, sur fond de canonnades aliemandes, fut entendn par les précurseurs de l'art moderne, par un Stravinsky ou par un Paul Klee, comme la réponse péremptoire et épurée à un monde devenu fou. « On abandonna la région d'ici-bas pour aller construire de l'autre côté dans une région au-delà qui peut au moins exister intacte... » Quand le peintre (que Boulez allait tant aimer) écrit ces mots dans son journal, en 1915, Mozart, son e froid romantisme » et son « style sans pathos » y sont obscurément mélés, sans plus d'explication qu'une lapidaire constatation : « abstraction ».

Mais, puisqu'il semble désormais que le miroir-Mozart soit amené par notre fin de siècle à ne plus rien refléter, sinon une frénésie de consommation et, peut-être, un lambeau de rêve européen, laissons le dernier mot à un musicien danois mort dans les années 30 auquel on doit cette jolie phrase sur son petit frère salzbourgeois : «Il hui sera pardonné de n'avoir pas été un ange. » Et Carl Nielsen de conclure, en bon Nordique, par la plus chaleureuse des métaphores dosnestiques (3) : «Il n'a pas démoli nos maisons devant nous pour construire des palais qui nous auraient impressionnés, mais où nous aurions eu froid. Il nous a fait don de lui-même, de son amitié, de son génie, de la pureté de ses sentiments, de son sourire chaleureux, de son sérieux, de son esprit joyeux et rayonnant, au travers de ses mélodies immortelles et de son art resplendis-

(i) Louis Laloy, la Musique retrouvée, 1902-1927, Plon, 1928. (2) Marcel Mort, le Dieu Mozart et le Monde des oiseaux, Galli-(3) Carl Nielsen, la Musique et la Vie, Actes Sud, 1988.



# Dans l'atelier du génie

LORS qu'il était encore enfant, Jean Wiener (1896-1982) fut invité par Gabriel Fauré, curieux de juger de ses dons exceptionnels, à une de ces parties de quatre mains dont le vieux maître avait le secret. Il ne s'agissait pas de déchiffrer mais d'improviser et, surtout, de saisir au vol les modulations inopinées lancées tour à tour par l'un et par l'autre en manière de défi. A la fin, Fauré avait les larmes aux yeux, d'émotion et d'admiration. A la mère qui, s'enquérant des dispositions de son fils, risaua. devant tant d'épithètes louangeuses, « Comme Mozart?», « Oh! beaucoup mieux, madame, beaucoup mieux », répondit Fauré, qui n'était pourtant pas l'homme des compliments complaisants et admirait à sa juste valeur le génie de l'auteur de Don Giovanni.

Avec le recul, et parce que Jean Wiener a préféré s'illustrer dans des genres mineurs, la comparaison semble extravagante. D'un certain point de vue seulement, car si, faute de posséder un témojenage de cette improvisation avec Fauré, on compare les subtilités harmoniques des mélodies que Reynaldo Hahn composait à douze ou treize ans avec ce que le jeune Mozart produisait au même âge, on est bien obligé de conclure que le premier en savait en ce domaine beaucoup plus long que le second. On pourrait multiplier les exemples à l'avantage des modernes, d'autant que le style classique dans les années 1760 est d'une simplicité extrême au regard de ce qui a suivi, comme des fastes de la période baroque qu'il supplante. Quelle distance entre les dernières œuvres de Bach ou de Rameau et les avatars de la Serva Padrona (1733) de Pergolèse, dont, en exagérant un peu, on pourrait dire qu'elle résume les qualités et les défauts de l'esthétique naissante : l'art de la formule opposé à l'art de la

Mozart » est encore le plus facile à enseigner et, pour les élèves, à maîtriser. Composer un petit menuet, un mouvement de quatuor à la manière du maître de Salzbourg, est un exercice qui se pratique avec un succès inquiétant. Si des étudiants moyennement doués sont capables de s'en approprier aussi bien le style et la syntaxe, en quoi la musique de Mozart se distingue-t-elle de ses imitations les plus fidèles? (1)

Il y a plusieurs réponses évidentes. D'abord, Mozart a composé des œuvres de longue haleine, ce dont ne seraient pas capables ses meilleurs épigones. Ecrire une sérénade, passe encore, mais un opéra? Sait-on jamais, pourtant... En second lieu, il est sûr ou'un des éléments de notre admiration se situe dans cette obscure région où se rejoignent le culturel et l'affectif : la beauté est d'autant plus émouvante qu'elle est l'œuvre de Mozart et qu'elle a deux siècles.

Chez un certain nombre de connaisseurs, l'admiration naîtra également du fait que tel ou tel procédé se rencontre pour la première fois chez le Salzbourgeois (et cela exclut la valeur éventuelle d'un pastiche, si remarquable soit-il). En relevant une singularité, on a la sensation vraie ou fausse de pénétrer tout à coup dans l'atelier du génie, au cœur même de sa fantaisie. C'est une des justifications de la pratique de l'analyse musicale, qui connaît actuellement un essor considé-

Analyser la Symphonie pastorale de la même façon que la Symphonie héroïque renseigne davantage sur leurs différences et leurs similitudes que sur leur spécificité à l'une ou à l'autre. Ainsi, mettre en regard une sonate de Mozart et une sonate de Pleyel (le célèbre facteur de piano apprit la composition auprès de Haydn) risque de faire seulement apparaître que leur langage mélodico-harmonique n'est pas fondamentalement différent. Pierre Barbaud, qui avait tenté de le faire avec le secours de l'ordinateur, en fut réduit à conclure: « Mozart fait ce qu'on faisait en son temps. Mais il y a quelque chose en plus qui échappe à mon analyse et, probablement, à l'analyse tout court ».

Quand ses fonctions de compositeur de la cour impériale et royale obligent le musicien à écrire des menuets, des contredanses ou des valses, au cours des dernières années de son existence, il ne lui est pas nécessaire de beaucoup simplifier son langage, pas

plus que pour composer la Flute enchantée, destinée à un théâtre où le public populaire côtoie les connaisseurs. De même, la réussite de la Sonate pour piano en ut majeur KV 545, surnommée Facile, ne nous semble pas plus discutable que celle de la plupart des dix-huit autres. C'est peut-être quand il cherche le moins à se distinguer du commun que le génie de Mozart apparaît de la façon la plus insolente.

L'idée selon laquelle l'intérêt d'une œuvre dépendrait « de la quantité d'informations qu'elle contient ». pour reprendre un poncif des années 60, se trouve donc sérieusement mise à mai par ce que la fraction obscurantiste et guère plus clairvoyante des commentateurs appelle le miracle mozartien. Si un chef-d'œuvre d'audace harmonique, de puissance romantique. d'émotion, de complexité polyphoniques comme Don Giovanni (la scène finale, la mort du Commandeur, la douleur de Donna Anna, le trio des masques, la superposition des trois danses dans la scène du bal) - un chef-d'œuvre où la simplicité et la grâce ont aussi leur place - peut mettre tout le monde d'accord, on y est ébloui plus que renseigné sur la nature du génie qui a conçu tout cela. Il serait plus instructif de s'arrêter sur deux partitions exactement contemporaines et qui ne suscitent pas une si tonchante onanimité : Une plaisanterie musicale KV-522 et Une petite musique de muit KV 525, dont on fait généralement peu de cas.

Le musicologue américain Alfred Einstein, frère du physicien, a suggéré que cette Plaisanterie musicale (indépendamment des fausses notes évidentes qu'elle contient et qui n'exigent pas pour en rire un sens critique bien affiné) présentait, par les incongruités plus subtiles de la composition, une illustration de l'esthétique mozartienne. Illustration à rebours mais très éclairante, tant il est vrai qu'une esthétique se définit autant, sinon davantage, par ce qu'elle exclut que par ce qu'elle met en œuvre. Dans le cas de

(1) Parmi les «faux» iliustres, on signalera le concerto dit «Adélaide», pastiche réalisé dans les années 30 pour le jeune Menuhin, qui se fit innocemment son propagateur et dont l'enregistrement reparaît actuellement chez EMI: l'envre est de Marius Casadesus, les cadences de Paul Hindemith

Mozart (dont l'apparente homogénéité stylistique du début à la fin recouvre en fait une évolution en spirale vers l'intérieur comme vers l'extérieur), il semble précieux de découvrir ce qu'il repousse absolument. D'autant qu'il n'hésita jamais à s'approprier ce qu'il rencontrait de bon chez les autres pour alimenter sa propre évolution.

Il se montre ainsi tour à tour novateur et conservateur à toutes les époques de sa carrière, et souvent au même degré, sans cesser d'être lui-même. Ainsi, il faut beaucoup de perspicacité et d'accoutumance pour saisir ce qui distingue, par exemple, les trois Divertimentos pour cordes KV 136 à 138, composés à seize ans, en 1772, d'Une petite musique de nuit, de 1787. La difficulté s'estompe, en revanche, quand on compare Une petite musique de nuit et Une plaisanterie musicale, antérieure de deux mois; c'est, dirait-on, la lecon du maître face aux inepties du cancre. La confrontation de ces deux œuvres pourrait bien alors nous livrer quelques clés du mystère.

Certes, au vingtième siècle, nos oreilles ont entendu tant de musiques où les règles classiques sont délibérément basouées ou'il faut replacer la Plaisanterie musicale dans le contexte et le style de l'époque pour en percevoir tout le sel. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle une musique comme celle-là peut nous paraître, non seulement acceptable, mais beaucoup plus intéressante à écouter que bien des pages sérieuses et correctes des contemporains mineurs de Mozart, ou que d'autres musiques burlesques signées Leopold Mozart ou Méhul.

C'est là qu'il faut rendre justice aux théoriciens de « la quantité d'informations » : les idées abondent dans cette Plaisanterie musicale - d'où l'interêt soutenu qu'elle suscite - et toutes ne sont pas intrinsèquement mauvaises, loin de là. Il n'y a même, au fond, que des idées, comme dans les œuvres de la plupart des jeunes compositeurs, de ceux du moins qui, ayant dayantage d'invention que de savoir-faire. sont les plus prometteurs. C'est l'assemblage des motifs, la réalisation harmonique et, plus généralement, la composition, qui souffrent ici la critique. Mais l'ensemble se tient malgré tout, grâce à l'éloquence brute de l'invention, à l'énergie désespérée



## PHILIPS

### L'ÉDITION COMPLÈTE MOZART DÉJA PARUS

YOLUME 1 : 6 disques compacts LES STREPHORIES DE JEUNESSE Academy el St Martin in the Rekts Sir Haville Marriner

VOLUME 2 · 6 disques compacts LES GRANDES SYMPHONIES Academy of St Martin in the Reids Sir Navilla Marriner

VOLUME 3 7 disques compacts Academy of St Martin in the Fields Sir Neville Martiner

VOLUME 4 5 disques compacts DIVERTISSEMENTS / MARCHES Ensamble de chambre de l'Academy of 51 Martin in the Fields

VOLUME 5 - 6 dispues compacts SÉRÉRADES ET DIVERTISSEMENTS **POUR VEHTS** William & Gasques compacts

Ensemble Maxwrt de Viens VOLUME 7 · 12 disques compacts LES CONCERTOS POUR PIANO

# parlan tutti

L'ont-ils bien compris, bien lu, bien entendu? Ou n'ont-ils voulu voir, dans Mozart, aue le reflet d'eux-mêmes?

Les artistes des deux siècles écoulés se sont beaucoup

intéressés au «cas» Mozart. Et se sont beaucoup contredits I

STENDHAL: «Un barbare romantique.»

**SCHUMANN:** 

serein. > **CHOPIN:** «Ses andantes ont une pureté

HUGO (à propos du Requiem) : « Belle musique déjà ridée.

de larmes.»

Hélas I, la musique se ride la BUŞONI (à propos de Mozart) : «Jamais démodé et jamais à la

**BERNARD SHAW:** 

«Il n'a ouvert aucune voie nouvelle ni fondé d'école.» LISZT :

SCHOENBERG: « Quel chasseur de dissonances

« Avec Mozart commence une

voie nouvelle pour la musique. »

il était et comme il ne s'était que trop souvent soumis à la manie d'écrire du laid. » DEBUSSY:

∢li est du reste facile d'opposer le génie du goût, qui est le propre

de Mozart, au sombre génie sans goût de Beethoven.» F. GRILLPARZEŘ

(1791-1872) :

«Le Chaos: Beethoven. L'Homme : Mozart.» D'INDY :

«Haydn et Mozart, subissant l'influence ultramontaine qui régnait à Vienne à leur époque, chantèrent pour chanter. (...) Beethoven, au contraire, est dans sa musique plus qu'un compositeur, il est l'homme. >

J.-F. ROCHLITZ (1779): «Il (Mozart) fut sinon le tout de Monsigny.»

premier, du moins l'un des premiers qui délivrèrent les Allemands des préjugés que le siège de la vraie musique était en Ita-

« Haydn et Mozart furent-ils en art autre chose que de véritables italiens?»

**WAGNER:** 

«En suivant l'histoire de l'éducation, de la formation et de la vie de cet unique Allemand, on peut lire l'histoire de tout l'art allemand, de tous les artistes allemands. >

D'INDY

(à propos de Don Giovanni) : « Considérée en elle-même, la forme en est pauvre. Au point de vue théâtre, c'est un recul sur l'art

(à propos du même opéra) : «Une sorte d'incarnation de l'impeccabilité dramatique et

BERLIOZ

musicale, »

Annal:

(sur le dernier air de Donna

∢ Mozart a commis là contre la passion, contre le sentiment, contre le bon goût, et le bon sens, un des crimes les plus odieux et les plus insensés que l'on puisse citer dans l'histoire de

HOFFMANN

(à propos de la même scène) :

€ [elle] exprime par de mystérieuses assonances, par les plus étranges corrélations toniques, cette disposition secrète de l'âme morte à toute expérience terres-

**EDWIN FISCHER** 

(à propos du musicien) : «Dans la vie, il a vaincu la vie.»

CLARA SCHUMANN là propos des concertos pour piano) :

« Comme tout vit et s'entrelace la

\* Ces citations sont extraites des Ecrits et propos sur Mozart, recueillig par Jean-Victor Hocquard, Librairie







Signal Stationers, In Brighten de Arran Med State of the state Te son the The state of a series

THE A SECTION Real market

de se tirer des ornières lesquelles son inexpérience le fait régulièrement glisser.

Mais imaginous que, par malice, un tyran mélomane assistant à la démonstration ait substitué au premier monvement d'Une Plaisanterie musicale celui d'Une petite musique de nuit, en ordonnant à ce savant professeur, sous peine du châtiment le plus cruel, de lui prouver, exemples à l'appui, que ce qu'ila sous les yeux est très mal composé, que c'est la négation de l'art... Eh bien, soyons sans crainte, le malheureux n'aura guère de peine à démontrer qu'il n'y a pas, dans ce mouvement initial d'Une pelite musique de nuit, de premier thème à proprement parler mais une foule d'idées courtes enchaînées; que certaines carrires sont boiteuses, que la basse rentre un temps trop tard ici, qu'il y a là une modulation inopportune... Ainsi peut-on conclure sans beaucoup d'exagération que, aux fausses notes près, Une petite musique de nuit est entachée précisément

magistères contemporains de Mozart. On ne reprochait pas à sa musique d'être audacieuse, comme on aurait tendance à le croire rétrospectivement, mais d'être tout simplement mal faite. L'histoire du prince Krazalkovicz, qui lacéra les partitions d'un quatuor de Mozart dont les dissonances lui semblaient une insulte au bon goût, celle des amateurs italiens qui renvoyèrent leurs parties à l'éditeur en le priant de les corriger, ont été rapportées avec complaisance. Elles ne manifestent nullement, quoi qu'on puisse penser, quelque obscurantisme borné dont le temps seul aurait en raison. Le prélude de la Création, de Hayda, qui surpasse en audace et en étrangeté tout

magne du Nord, soit pour le contrepoint, soit pour l'unité thématique, et produire quelques œuvres selon ces principes, des chefs-d'œuvre parfois, comme le finale de la Symphonie Jupiter. Puis il semble qu'il n'y pense plus; il a assimilé le style sévère comme le style français aimable et galant, comme le style italien brillant et impersonnel, mais il est chaque fois redevenu lui-même, sa nature primesautière a repris le dessus.

Et pourtant, à l'audition, on a rarement l'impression de sentir Mozart à travers son œuvre avec la même évidence qu'on devine l'esprit malicieux de Haydn ou le tempérament frondent de Beethoven. L'aspect volontiers lisse de sa musique offre un souvent plusieurs à la fois. Il ne pouvait sans doute pas faire autrement et cela lui donnait du mal : il avait, dit-on, besoin d'être en forme pour travailler. Tant qu'à faire, il voulait aussi que cela sonne, que l'orchestre ne couvre pas les voix, que les timbres se mettent mutuellement en valeur, que tout se meuve avec naturel, que tout palpite. En un mot, que sa musique vive et, depuis deux siècles en effet, elle lui a survécu.

GÉRARD CONDÉ

# Les cheveux de Wolfgang

E 27 janvier 1956. Ce fut une journée mémorable à bien des égards. Saint-Eusmémoranie a nien de leur tache, l'église des Mozart, lors de leur deuxième séjour à Paris, l'église des humbles obsèques de la mère de Mozart, était pleine de ces milliers de participants accourus dans un même élan, pour un même hommage de ferveur reconnaissante.

» M. René Coty, président de la République, empêché par le règlement protocolaire d'une crise ministérielle, avait dû se faire représenter, à son grand regret, par le directeur de son cabinet, M. Merveilleux du Vignaux. Aux rangs du corps diplomatique, on comptait cent vingt ambassadeurs présents. Monseigneur Rupp, alors coadjuteur de l'archevêque, officiait; son visage trahissait l'intense émotion qui l'avait envahi. L'Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire et les chœurs du révérend père Martin étaient dirigés par un ami viennois, Alois Melichar. L'office, d'un éclat rehaussé par les ornements d'apparat du trésor de Saint-Enstache, ornements royaux du dix-huitième siècle baroque, comportait l'exécution de la Messe du couronnement. Aux grandes orgues, le maître André Marchal.

» Un groupe d'étudiants, portant des pains bénits enrubannés aux couleurs rouge et blanche de Salzbourg, passait dans les rangs de la foule qui se signait pieusement, tandis que, du haut de la chaire, le révérend père Carré interprétait le fait mozartien comme le signe du divin.

» Quelle revanche pour Mozart! Même les forts des Halles, apprenant qu'il s'agissait de Mozart, mettaient toute leur diligence à dégager les abords de l'église pour nous faciliter la tâche.

» (...) En mai 1956, j'étais allé à Prague, et i'avais remarqué, visitant le Musée de la Bertramka. une mèche de cheveux de Mozart enserrée entre deux plaques de verre. Je décidai sur-le-champ de demander cette relique pour l'exposition de Paris. « Impossible!», m'est-il répondu. Malgré tout, persévérant quand je veux quelque chose, je renouvelle ma demande. Et, de nouveau, la même réponse : « Impossible. » J'en restai là quand... l'avant-veille de l'ouverture de l'exposition, l'ambassade tchèque me téléphone ceci: « Pouvez-vous aller, cette nuit à I heure du matin, à l'aéroport du Bourget, chercher les cheveux de Mozart, qui arrivent par avion?» J'en reste bouche bée, mais non sans répondre : « Mais naturellement. J'y serai, mille mercis.»

» Et me voilà, à une heure du matin, à l'aéroport du Bourget, lorsque s'enfle, progressivement, le bruit sourd de l'appareil merveilleux. Dans le ciel pur de la nuit, Mozart semble, avec ces clignotants, me dire: « Me voilà, j'arrive. » L'avion descend; se pose; roule et s'arrête en face du bâtiment où je me trouve. Un homme vient vers moi, triomphant; je le connais, c'est le président de la Société des compositeurs tchèques. Il me tend le précieux paquet. On s'embrasse; il me dit : «A bientôt», et s'en va sans rien me demander en échange. Je reste ébahi et, serrant sur mon cœur les cheveux de Mozart, je remonte en voiture. La nuit est noire dans ces quartiers excentriques et déserts; j'ai hâte d'en sortir. Je n'ai plus la responsabilité de ma seule personne, j'ai celle de Mozart, que je porte chez moi comme le saint sacrement. Enfin, à la maison, je dépose la précieuse relique sur ma table de chevet. Je la contemple longuement. Mon épouse est encore à la campagne et je suis seul... avec Mozart. Le lendemain, à la Bibliothèque nationale, dès 9 heures, je remets mon illustre souvenir à qui de droit et sollicite une... décharge.

» Dans le même temps, dans le train qui l'emmenait vers Paris, M. le professeur Schenk, président de la Fondation internationale du Mozarteum, serrait sur son cœur le petit quart de violon du jeune Mozart, instrument que, de son côté, il apportait de Salzbourg. Seulement, voilà que, tout à coup, une panne de lumière dans le train le plonge dans l'obscurité, lui et son violon. On peut comprendre son épouvante et pourquoi il tremblait de tous ses membres, ainsi qu'il me l'a raconté.»

\* Guy Mollat du Jourdin, « L'année Mozart » 1956. Numéro spécial de la Rerue musicale.

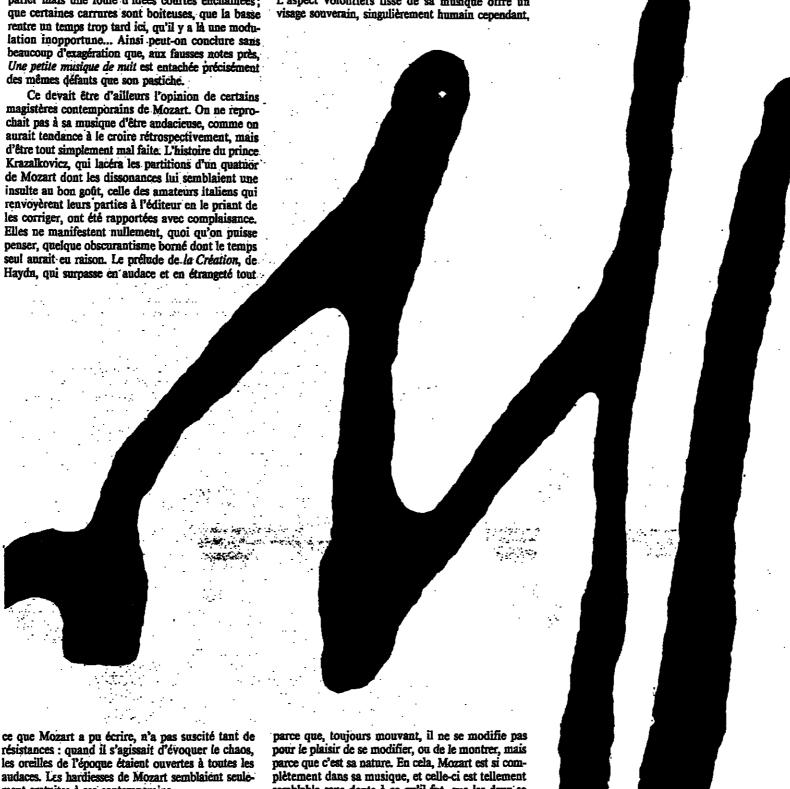

résistances : quand il s'agissait d'évoquer le chaos, les oreilles de l'époque étaient ouvertes à toutes les audaces. Les hardiesses de Mozart semblaient seulement gratuites à ses contemporains. Mozart, d'une certaine façon, est inconséquent -

et Leopold, qui s'en désolait, avait vu juste - mais, en véritable saltimbanque, avec l'audace et l'imagination de la jeunesse, il s'en tire toujours par une pirouette. Funambule, il penche d'un côté pour se rattraper de l'autre. On peut avoir l'impression, d'après la netteté du résultat, qu'il avait tout dans la tête avant de tracer la première note. On l'a beaucoup dit, mais cela ne se passait sans doute pas tout à fait comme nous pouvons l'imaginer; d'ailleurs, le musicien disait lui-même que, lors de l'exécution de ses concertos pour piano, il ne jouait jamais deux fois exactement la même chose. Pourquoi, dans la rédaction d'une symphonie, aurait-il borné son travail à la fixation pure et simple de ce qu'il avait combiné dans sa tête? Chez lui, la réflexion ne tuait pas l'improvisation, l'une était nécessaire, l'autre

Il est émouvant de voir Mozart, à plusieurs reprises, se mettre à l'école des maîtres de l'Alle-

semblable sans doute à ce qu'il fut, que les deux se confondent. Un musicien abîmé dans son œuvre... C'est pent-être pour cela que toutes les représentations romanesques ou sérieusement documentées du personnage nous semblent sonner faux. Malgré la somme des documents, nous ignorons qui il était, mais sa musique nous a appris comment il sentait.

Là s'il fant la désigner à tout prix, réside son actualité durable. En comparaison, la modernité de certains passages, qui apparaissent d'ailleurs davantage comme des gestes dramatiques ou des coups de théâtre, la richesse de la polyphonie, sont des éléments dont l'appréciation est réservée aux érudits, leur nouveauté n'apparaît plus en tant que telle, elle ne frappe l'esprit que de façon indirecte. Ce qui traverse les siècles, c'est l'éloquence de Mozart, sa façon résolument personnelle d'utiliser le langage de son époque, sans vains soucis d'originalité extérieure, mais en restant fidèle aux voix de sa fantaisie inté-

C'est elle qui lui dictait des modulations inopi-nées, des carrures irrégulières, une foule d'idées et

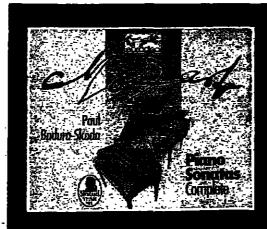

SONATES POUR PIANO Paul Badura-Skoda, piano

coffret 5 CD • VD 69169

CONCERTOS POUR VIOLON N°1 A 7 Josef Suk, violon Orchestre de Chambre de Prague





22 Le Monde • Jeudi 31 janvier 1991 •••

Promenade initiatique à Prague

par Guy Erismann

éclaire le monde, provoquant ombres et lumières, brûlures et douceurs, chaleur et sécheresse, vie et mort.

On retrouve ia, par la poétisation autant que par l'intellectualisation des mystères et du pouvoir de la nature, un peu de Rousseau, un peu de Spinoza, un peu de Herder, élève de Kant et maître à penser de Goethe. On peut, avec jubilation, jouer avec les mots : nature conduit à définir le naturel; pouvoir, à fixer la morale. Mozart constitue, dans son comportement général, cette synthèse que l'on ressent mieux chez lui que chez n'importe qui. Et le nom de Mozart est inscrit sur le livre de pierre que constitue la belle Prague

**MOUVANCES NATIONALISTES** PREMIER VOYAGE

En bonne logique, l'histoire ne pouvait guère être favorable au destin pragois de ce Salzbourgeois, ger-

ce sujet, omettre de remarquer que l'arrivée triomphale de Mozart à Prague se situe à une date où les plus illustres compositeurs de Bohême, exilés fante de débouchés, étaient sans espoir de retour : Myslivecek, tant fêté en Italie, plein d'admiration pour Mozart (et réciproquement); Benda, fixé à Gotha, dont Mozart connaissait bien les mélodrames et les Singspiels (3).

#### JOSEPH II SECOND VOYAGE

Mozart était devenu un symbole pour Prague, en deçà, au-delà ou en marge du nationalisme qui allait marquer tout le dix-neuvième siècle, d'une manière souvent violente. Pour l'heure, Pragois et Tchèques ne contestaient pas le pouvoir impérial, se contentant de la reconnaissance de la Bohême : le couronnement de Léopold II en fut la confirmation. La question linguistique commençait à peine à se poser, mais l'allemand semblait être pour toujours la langue officielle des Etats de Bohême, et les princes habsbourgeois, les rois de Bohême. Les travanx de ceux qu'on baptisera les éveilleurs passaient tout au plus pour des travaux d'esthètes qui ne touchaient qu'une poignée d'intellectuels. Joseph II se faisait le champion de la cohésion nationale et s'attachait au progrès social. Il ne semblait pas supposer que ses réformes libérales, notamment dans le domaine de l'instruction publique, constituaient une arme à double tranchant.

faut trouver à Mozart un corps et une âme, un corps somme toute banal, à ce qu'on sait, sa vie durant à la poursuite de son âme, un « piccolo grifo raso» (petit groin rasé), partie avancée d'un cerveau dont on a toujours cherché à savoir de quoi il était fait. Le surdoué, Mozart? Peut-être, sûrement, sans doute. Mais est-ce vraiment cela qui compte, à et un drapeau?

L'Europe, nous en reparlerons. Mais, si moderne est Mozart, il l'est avant tout dans son être, dans cette quotidienneté essentielle et contradictoire qui ne fut iamais aussi bien rendue que dans le Voyage de Mozart à Prague, récit rêvé, naîf et simple de Mörike, si loin et si près de la vérité, car rien ne s'approche mieux du vrai que la poésie. Et Prague est au bout de ce rêve, capitale de la Bohême où le compositeur des Noces de Figaro, de Don Juan, de la Clémence de Titus parvint, comme jamais, à triompher de sa contradiction. Jamais autant qu'à Prague la promenade ne nous initie au mystère de ce génie du domestique et du merveilleux. On se rend compte alors à quel point l'épithète de «divin» dont on l'affuble revêt quelque chose d'imprécis, de bâclé, l'impuissance de l'esthète devant le beau naturel

Partant de l'église de l'Assomption de Strahov où il improvise au milieu des lumières colorées des stucs; passant par Saint-Vit, la cathédrale musicale; descendant vers Saint-Nicolas de Mala Strana, d'une si ostensible outrance baroque; traversant le pont Charles, entre la sainte garde de ses statues, jusqu'au Théâtre Nostic; ou se dirigeant vers le faubourg de Smichov jusqu'à la Bertramka, aimable asile... Que d'itinéraires, parsemés de haltes obscures et enfumées, de palais colorés, nous racontent aujourd'hui le destin d'un musicien venu d'ailleurs à la rencontre de « ses chers Pragois ». Aussi contestable peut-il paraître aux biographes pointilleux, le film du Pragois Milos Forman restitue bien l'univers domestique et fabuleux de Mozart, châteaux et anberges alternés, temples et théâtres, besoin de vertu et soif de vie, dieu et diable, orgueil et faiblesse, insolence et piété, libertin et moraliste, tant de questions que le voyage à Prague clarifie, nous montrant, déambulant sur les pavés glissants, un artiste et un homme, tout un, si habilement composé de quatre en un : Tamino, Papageno, Leporello et Don Giovanni. Quel mystère lumineux!

Dvorak, qui fut le plus simple, le plus dévot et le plus tchèque des compositeurs, aurait pu, lui aussi, en appeler à l'homme-dieu doublé d'un bon petit diable, parlant le langage double face d'une divinité terrestre. Non, Dvorak parla du soleil : « Mozart, c'est le soleil », s'est-il écrié devant ses élèves pour se faire bien comprendre. La différence entre Dieu et le soleil est plus qu'une nuance, c'est toute une philosophie qui explique, dans une certaine mesure, cette osmose entre Mozart et la Bohême. Dieu est Dieu mais le soleil

➤ Ancien responsable du programme musical sur France-Culture, Guy Erismann, spècialiste de la musique tchèque, a publié des études définitives sur Dvorak (Seghers, 1966), Jano-cek (Seuil, 1980) et Martinu (Actes Sud, 1990).

manique avant tout, et que l'Europe d'aujourd'hui récupère à la fois pour jouer et déjouer la politique. En cela, Mozart est un enseignement dans la mesure où il nous conduit, dans l'Europe centrale, au cœur de la complexité des nationalités, spécialement en Bohême. Nous retenons le plus souvent dans l'histoire si riche et toujours un peu fabuleuse du mythique royaume, la montée encore timide, au temps de Mozart, de la culture nationale tchèque, favorisée par l'influence du siècle des Lumières, le despotisme éclairé de Joseph II et la poussée des «éveilleurs» comme Dobrovsky, Riegger, Puchmajer, fomentateurs du nationalisme tchèque. Ce nationalisme mettra longtemps à s'imposer à Prague où les Allemands, bien que minoritaires, dominaient la vie intellectuelle et administrative. Il n'était donc pas anormal qu'un certain patriotisme allemand se manifestat dans le domaine des arts et de la musique, la vie musicale à Prague comme à Vienne étant du ressort quasi exclusif des Italiens. L'empereur Joseph II, bien qu'il fût davantage amateur de Cimarosa et de Paisiello, ne fut pas mécontent d'accueillir à Vienne une turquerie mozartienne en forme de Singspiel, en langue allemande, histoire de damer le pion aux Italiens. On applaudit aussi l'Enlèvement au Sérail, le 16 juillet 1782, au nouveau Théâtre national pragois construit par le comte de Nostic, place Karokin, face an Marché aux fleurs (1). L'alliance devint donc objective entre mélomanes allemands et tchèques. Mozart fit déjà figure de rassembleur et de synthèse, affirmant la force des nationalismes en même temps que leur

A cette époque, la langue allemande n'était pas encore contestée à Prague quand Joseph II, par une ordonnance du 29 juillet 1784, imposa le remplacement du latin, langue pratiquée dans l'enseignement de l'université Charles, par l'allemand, langue vivante et majoritaire dans les classes cultivées (2). Comment expliquer alors que le germanique Mozart, qui symbolisait le front commun des Pragois - Allemands et Tchèques mélangés - contre l'italianisme, pût conquérir Prague avec un opéra écrit sur un texte de l'Italien Da Ponte, les Noces de Figuro ? Comment il recut la commande, spécialement pour Prague, d'un opérabouffe qui lui valut une nouvelle collaboration avec Da Ponte: Don Giovanni? Et, plus étrange encore, comment il composa un opera-seria pour le couronnement de Léopold II comme roi de Bohême, la Clémence de

Cela confirme la grande popularité de l'opéra italien et l'incapacité des Allemands de réunir les conditions pour la mise en œuvre d'un opéra allemand. Cela tenait également au fait que le Théâtre Nostic était entre les mains, en premier de Bondini, qui avait mené an triomphe Le Nozze di Figaro et Don Giovanni, puis de son compère Guardasoni qui sut venir à bout des réticences de la cour de Vienne pour faire commander La Clemenza di Titto à Mozart l'orgueilleux, l'insoumis, l'indépendant.

Mozart mal-aimé à Vienne, quasi suspect, avait conquis Prague, sa rivale historique. De Prague, il continuait à gêner les gens en place à Vienne, à commencer par Salieri et Leopold Kozeluh. On ne peut, à

Dans ce contexte, la petite guerre des musiques entre Italiens et Aliemands restait querelle de cour, on ignorait qu'une querelle linguistique couvait sous la musique. Pourtant l'empereur, bien que fasciné par les encyclopédistes, se méliait de cet esprit nouveau qui soufflait sur l'Europe. Et il faut attenuer à sa mansuétude vis-à-vis du génie musical d'avoir autorisé les ntations des *Noces de Fig* pièce de Beaumarchais qu'il avait interdite.

Mais Mozart n'allait pas trahir le subversif Beaumarchais. Et son opéra fut capable de rassembler l'aile avancée de l'aristocratie, la bourgeoisie et le peuple, qui applaudissait les airs de Mozart dans les cafés pragois et en redemandait. Cette musique circulait « dans toutes les rues et tous les jardins», raconte Nemecek

Herr Mozart (5) vint pour la première fois à Prague à cette occasion. L'opéra, bondé à Vienne, avait été monté ici par Bondini et avait triomphé. Mozart vint pour la reprise, en 1787, à l'invitation du comte J. J. Thun à qui s'étaient joints les musiciens de l'orchestre; ceux-ci, une fois l'exécution terminée, auraient bien recommencé. Les Thun, comme les Lobkowic. étaient de ces nobles familles tchèques, adeptes des Lumières et protecteurs des arts, connaissant bien Mozart pour l'avoir applaudi à Vienne,

#### LE SÉJOUR A LA BERTRAMKA

Toutefois le véritable avocat du compositeur fut une ambassadrice rencontrée à Salzbourg en 1777 : la cantatrice Josepha Duskova, célèbre alors comme l'une des plus grandes, pour laquelle Mozart éprouva une tendre admiration (6). Epouse du pianiste compositeur Frantisek Dusek, elle créa le lien pragois. On sait que Mozart, lors de son second séjour, profitera de l'hospitalité des Dusek dans leur domaine de la Bertramka, après avoir quitté le centre-ville et la maison « Aux trois lions », tout près du logement occupé par Da Ponte, ce qui permettait aux deux auteurs une collaboration quotidicane sur Don Giovanni - qui n'était pas encore terminé.

(1) Ce théâtre fut construit en 1781 à l'initiative du (1) Ce théatre fut construit en 1781 à l'initiative du comte Nostic Rienek et portait le nom de Théatre Nostic ou Théatre national. Il prit le nom de Théatre des Esats quand, en 1799, les Etats de Bohème en firent l'acquisition. En 1949, on ini donna le nom de Théatre Tyl, en hommage à Josef Kajetan Tyl, dramahurge, fondateur du théatre tchèque. Il fur inauguré par une pièce allemande, Emilia Galoni, de Lessing. Sa réouverture officielle est fixée au 21 novembre prochain, avec un Don Glovanni mis en scène par le Catalan Lluis Pasoual.

(2) A l'université Charles, Joseph II annula certains règle ments comme le serment obligatoire devant l'immagulée Conception, l'appartenance à la foi catholique pour prétendre aux promotions et l'interdiction de l'université aux non-catholiques et aux juifs.

A WEST

TO CHE BOACHE

(3) Josef Myslivecek a écrit un opéra célèbre : Bellero-fonte (1767). Benda a composé, notamment, les mélodrames : Ariane à Naxos, Médèe, Pygmalion et un Singspiel célèbre : Roméo et Juliette.

(4) Franz Xaver Nemecek fut le premier biographe de Mozart (1798). Il resta très lié à Constance Mozart. (5) Comme l'imprimait la Prager Oberpostamszeitung

(6) Mozart avait composé pour elle, cette même année, la dramatique Andromède : Ah, lo previdi





On a beaucoup écrit sur la vie à la Bertramka, à la fois simple et animée, où Mozart pouvait se faire valoir: sur la facon dont il faisait traîner Don Giovanni afin que l'archiduchesse Maria Theresa de Toscane, nièce de Joseph II, n'assistât pas à la première. Comment il composa en une nuit l'ouverture de son opéra; comment son hôtesse Josepha le « contraignit » à composer pour elle un nouvel air de concert : Bella mia fiamma, addio... Ainsi prit fin le deuxième séjour de Mozart à Prague, avec la création de Don Giovanni, le 29 octobre 1787. A ce moment-là, il aurait pu s'établir confortablement, jouir de sa qualité d'artiste libre, loin de la jungle viennoise.

Pourtant, c'est à Vienne qu'il retourna. Pourquoi? Malgré l'amour des Pragois, la ville était un second choix. Vienne restait la capitale à conquérir, un terrain sur lequel il voulait peut-être assouvir sa vengeance contre Colloredo, l'archevêque de Salzbourg, sur qui il avait conquis sa liberté; contre Salieri, sorte de potentat musical; contre toute la cour, sauf probablement Joseph II, qui nomma Mozart « compositeur de la chambre impériale et royale», titre surtout honorifique, accompagné, il est vrai. d'un traitement de 800 florins. Mais « c'est trop, dit Mozart, pour les services que je rends et trop peu pour ceux que je serais en mesure de rendre ».

Mozart ne reprendra directement contact avec l'amour.

ficielles d'un bicentenzire qui devient l'affaire d'une Europe incertaine mais qui, à juste titre, constitue son symbole exemplaire. Prague, au milieu de cette effervescence, est la ville de cette exemplarité. C'est de Prague qu'il faut tirer pour l'Europe et le monde les lecons de la décennie capitale (1781-1791) du destin de Mozart.

Il avait rompu avec son état de musicien-serviteur en affrontant, avec stratégie, l'archevêque Colloredo. choisissant la liberté le 9 mai 1781 : «Aujourd'hui commence mon bonheur... » Sa révolution est culturelle, humaniste, économique, voire sociale, si l'on tient compte que sa rébellion met aussi un terme à l'autorité paternelle. Il assume cette révolution, acceptant ses aspects libérateurs mais aussi sa contrepartie contraignante. Il a refusé d'être servile et perd ses amis d'autrefois. Son train de vie doit changer, il a recours aux usuriers et composera en souscription (ainsi les Quintettes KV 406, 515, 516), Ayant brisé les règles du jeu dictées par la haute société, il lui faut trouver un nouveau public. C'est Prague qui le lui offrira, avec un opéra d'après Beaumarchais où l'on se moque de ceux qui se sont simplement donné le mal de naître, où l'on parle d'égal à égal avec ses maîtres, où deux styles d'intelligence s'opposent, rivalisent, cohabitent pour dénouer les intrigues quotidiennes de

dispensable divin qui éclaire le monde. On peut y voir un symbole réconfortant, et qui demande méditation, que ce soleil soit un poète des sons. Prague offrait à cet homme divers ses propres terrains de manœuvre où rien n'existerait sans doute sans les contrastes de

A-t-on imaginé Don Giovanni mis en scène dans le décor de Prague, dévalant du château où il tua le Commandeur, courant vers le nid d'amour de la Bertramka, traversant le pont Charles pour d'autres frasques, pénétrant à L'Ange d'Or, rue Celetna, on à L'Auberge de l'Hôpital (7), provoquant je ne sais quelle statue au doigt inquisiteur comme on en voit surgir du mur extérieur de Saint-Nicolas de la Vieille-

#### LE MESSAGE **DE LA SAGESSE**

Ce n'est pas à Prague, il est vrai, que Mozart a conçu la Flûte enchantée mais il la portait en lui pendant l'entracte pragois de la Clémence de Titus. Cet ultime opéra est à la fois le plus populaire et le plus dense, le plus touffu et aussi le plus militant, puisque v est introduite, sans masque et sans ambiguïté, la franc-maçonnerie, voie de lumière et de progrès dans le monde de l'obscurantisme religieux et le conservatisme conventionnel. Sagesse entre raison et nature.

liberté d'artiste, garante de toutes les autres. Réfléchir sur Mozart, c'est aussi méditer sur l'organisation de l'art dans la Nation. Il arrive que, par goût du libéralisme économique, on perde de vue le sens de l'organisation sans laquelle la liberté n'est qu'une illusion, que l'on pratique l'amalgame de l'Etat, de la nation, de la collectivité, du service public, sans tenir suffisamment à distance les marchands du temple. Le sort du musicien et l'avenir de la musique dépendent d'une saine réflexion dans laquelle la référence à Mozart n'est pas inutile.

De longue date, Prague attendait ce bicentenaire. Déjà, la Bertramka connut sa restauration, organisa son musée, sa petite salle de concert et sa terrasse accueillante. Déjà le théâtre des Noces de Figuro et de Don Giovanni tissait ses ors et remodelait ses stucs. Aujourd'hui, l'Europe lui promet un festival grandiose (9) qui ouvrira en septembre, le soir du 6, jour anniversaire de la création de la Clémence de Titus. Les privilégiés pourront sûrement assister à une représentation de Don Juan on des Noces au Théâtre Nostic. qui fut Théâtre des Etats puis Théâtre Tyl. Entendrat-on le Requiem à Saint-Nicolas de Mala Strana, celui du Tchèque Frantisek Antonin Rössler (Rosetti), donné peu de temps après la mort de Mozart, en son



Prame que l'année de sa mort, en 1791. Il travaillait alors sur la commande mystérieuse du Requiem et menait de front un autre travail destiné au Théâtre: populaire du faubourg viennois de Wieden. Ce sera iala misère grandissante, de composer en trois semaines la Clémence de Titus, d'après un vieux livret de

A la mi-août, Constance et Wolfgang Mozart : entreprennent le voyage, et la diligence lui sert déjà de cabinet de travail. L'opera-seria sera créé des le 6 septembre. Les Mozart quittent rapidement Prague, décus par l'accueil fait à la Clémence, heureux malgré tout d'avoir vu la cour applaudir Don Giovanni, que le musicien dirige lui-même, déjà malade, à demi épuisé par le mal qui aura raison de lui trois mois plus tard.

#### **UNE RÉVOLUTION CULTURELLE ET SOCIALE**

Deux siècles après, le destin de Mozart mérite mieux que les initiatives un pen désordonnées et artiapprend la liberté artistique aux générations à venir, à ce point habité cette œuvre viennoise, chantée en son « collaborateur » Beaumarchais leur montre la voie de la liberté économique en jetant les bases de la opriété artistique, solution obligée à l'effacement du mécénat de cour qui n'allait pas sans musiciens-serviteurs. Ceux-ci, comme c'était le cas chez Colloredo, dépendaient hiérarchiquement des «cuisines». On constate donc, avant même 1789, un faisceau de circonstances político-sociales. Peu importe de savoir si, oui ou non, Mozart fut un partisan de la Révolution française : il en partageait le processus et sa vie même fut traversée par la mutation révolutionnaire qui a pour nom dignité de l'homme, liberté économique, abolition des privilèges et, en filigrane, nécessité d'un statut de l'artiste et du créateur.

C'est ainsi qu'on peut percevoir Mozart, porteur du grand souffle qui secoue le Saint-Empire germanique, cette Europe qui n'en finit pas de se faire et de se défaire. L'homme, dont on ne sait pas trop à quoi il ressemblait, pour en avoir peut-être trop parlé en tous sens; pourrait bien être ce soleil, c'est-à-dire l'in-

Il est intéressant de noter que, si le génial Mozart Vertu civique, clef du bonheur collectif. Mozart eût-il allemand, s'il n'avait eu à Prague la révélation d'un nouveau public et d'un monde accueillant (8)?

> Que reste-t-il du mariage d'amour de Mozart et de Prague? Tout, précisément. Et les descendants de Dvorak ont le don de Mozart. Il reste l'ensoleillement cosmique dont l'homme est le centre. L'histoire récente de Prague rend tout cela plus sensible encore, plus moderne, et plus concrète la leçon de Mozart, en ce qui touche à l'apprentissage de la liberté. Nous avons souligné que la vie de Mozart fut en quelque sorte la représentation d'une société en mutation, illustrant la quête du mieux, à défaut de l'idéal. Elle fut au centre d'une dialectique complexe au moment où l'Europe entrait dans sa phase constructive des nationalités.

Dans son œuvre, Mozart sut dominer et arbitrer, sans autres heurts que ceux de sa propre révolte, les influences culturelles contradictoires, unifia les patriotismes, transforma dans la pratique artistique les contraires en complémentaires et prit en main sa honneur? Josepha Duskova en chanta le solo. C'est sans doute chez elle, à la Bertramka, que nous aurons le plus d'émotion, au-delà du faubourg, dans la verdure simple.

### (7) Rue Templova, appelé depuis Cave Mozart.

(8) En 1790 déjà, le pouvoir impérial, et ensuite Léopoid II, dénoncèrent dans la franc-maçonnerie l'avant-garde d'une révolution universelle, et leurs adeptes comme les représentants du jacobinisme subversif. Mozart ne pouvait ignorer cela. Cette méfiance, en deçà de Joseph II, venait de Marie-Thérèse. La Flûte enchantée fait maintes fois allusion aux cabales contre les francs-maçons. On n'a pas toujours jugé le livret de la Flûte à sa véritable hanteur. Schikaneder ne pouvait pas en être seul l'auteur. Il est certain que l'œuvre

(9) Ce festival aura lieu du 6 au 29 septembre et comprendra notamment des représentations de la Clémence de Titus, de l'Enlèrement au sérail, un hommage à Dvorak avec plusieurs exécutions de Rusalka, la venue de l'Orchestre Gustav-Mahler, de celui d'Auvergne, de l'Orchestre de chambre de Lausanne, des Wiener Philharmoniker... Rens. : Comité national Mozart, 9, rue Geoffroy-l'Asnier, 75004 Paris. Tél.: 42-78-28-68. Fax.: 40-29-06-46.

### A QUATRE MAINS AVEC AUSTRO PAULI D'AVRIL A NOVEMBRE 1991, DES PROGRAMMES MUSICAUX EXCLUSIFS SIGNES AUSTRO PAULI

Les Naces de Figaro dirigé par Peter EWALDT Cosi Fan Tutte : dirigé par Hans GRAF/Wolfgang ROT Bastien et Bastienne, Mozart et Salieri. Convive de Pierre.

MOZARTEUM ORCHESTER: Dirigé par Hans GRAF CAMERATA ACADEMICA: Dirigé par Sander VEGH WIENERKAMMERORCHESTER: Dirigé depuis 1976 par Philippe ENTREMONT MUNCHNER KAMMERORCHESTER: Dirigé depuis 1980 par Sergiu CELIBIDACHE.

Programme de 5 ou 6 jours : la Flûte enchantée au Landestheater dirigée par Sylvain CAMBRELING. Concert dans la grande salle du Mozarteum, de la Camerata Academica dirigée par Sander VEGH. Concert par le Mozarteum Orchester dirigé par Hans GRAF avec au violon Thomas

Et enfin l'Orchestre Philharmonique de Vienne dirigé par Riccardo MUTTI et Nikolaus HARNONCOURT.

| <del></del>    |       |             |
|----------------|-------|-------------|
| A You          | Viole | MILLOUN     |
| <del>J W</del> | way - | met the man |
| v ————         | -     |             |

MOZARTEUM: abrite la bibliothèque musicale, une partie du conservatoire, deux très belles salles de concert.

CHATEAU D'HELLBRUNN : Joyau de l'architecture italienne connu pour ses merveilleux jardins et ses saynettes mécaniques.

FESTPIELHAUS: Anciennes écuries qui accueillent chaque année le Festival.

LANDESTHEATER: Théâtre Royal où sera donné un cycle d'Opéras à l'occasion du bicentenaire de la mort du compositeur.

Renseignements chez votre Agence de voyages ou AUSTRO PAULI 3, rue du Roule 75001 PARIS Tél. : (1) 42 21 01 53

| M. fou Mr   | ne) |          |  |
|-------------|-----|----------|--|
| ADRESSE :   | •   |          |  |
| <br>VILLE : |     | <u> </u> |  |



# Discothèque

#### AIRS DE CONCERT

Ch'io mi scordi di te?, etc. Elisabeth Schwarzkopf (soprano), Alfred Brendel, Orchestre symphonique de Lon-dres, George Szell (direction).

Schwarzkopf au sommet, Brendel au piano, Szell au pupitre et Walter Legge dans la cabine du producteur : jamas, sans doute, l'art d'interpréter Mozart n'a été porté à un tel point de perfec-

1 CD EMI 749502. Con ossegui con rispetto.

La voix de ce chanteur hongrois est de

celles qui émeuvent la première fois qu'on les entend, de ces voix qui vous 1 CD Hungaroton HCD 12 927. **ŒUVRES CONCERTANTES** 

Concerto pour clarinette.

Il faut se méfier des solistes qui dirient du clavier (ou du violon). Trop souvent, les orchestres qui leur don-nent la réplique se contentent de mar-quer les temps. Un reproche que l'on ne fera pas à Perahia. Il établit dans ce disque un dialogue enjoué, virtuose avec les valeureux musiciens britanni-

1 CD CBS-Sony MK 37 824.

CORCERTOS Des 17 et 18. Andres Schiff, Comercia Academica du Mozarteum de Salzbourg, Sandor Vegh

Qu'il peut être assommant ce Schiff lorsqu'il joue seul, toujours préoccupé de beau son, soucieux de ne pas brusquer ses auditeurs. Mais que Vegh et les musiciens de Salzbourg se mettent de la partie et le voilà qui se réveille, hansse le ton, ose insuffler à son jeu gaieté et animation. CD Decce 414 289-2,

Concertos nºº 20 et 24. Ciara Haskii, Orchestre des Concer Clara Haskil, Orchestre des Concerts Lamouraux, Igor Markevitch (direction).

Enregistrés quelques semaines avant la

le progrès moderne (son mono, as brumeux, orchestre qui chavire), mais le jeu de Landowska est plus moderne que celui des plus savants «baroqueux » d'aujourd'hui; d'apparence plus naturelle, bien que préméditée, que celui d'Edwin Fischer. L'ane des plus stupétiantes recréations mozarnnes (les cadences!) que le disque ait

1 CD AS disc, distribué per NT1. Concertos nºs 23 (et 22). Christien Zecheries, Stastiskapelle de Dresde, David Zinman (direction).

Zacharias oublie ses prédéce mieux retrouver le texte de Mozart. Il pourra agacer les traditionalis laissera personne indifférent. 1 CD EMI 7474282

Concertos nº 25 et 26. Christian Zacharias, Orchastre symphoniqua de la Redio bavaroise, David Zimman (direc-

Plus encore que dans le disque précédent, Zacharias fait penser à ces amis que l'on accueille avec plaisir et que l'on voit partir avec soulagement. Mais rendez-vous à la cadence du premier mouvement du Vingi-sizième Concerto. Une surprise y attend les auditeurs... 1 CD EWI 7492262.

Concertos nº 27 (et 20).

Symphonie concertante pour violon et alto.

Gidon Kramer, Kan Kashkashian, Orchestre

dresse du violon et de l'alto dans la Concertante? Cette œuvre en est pres-que impudique. Horowitz avait raison lorsqu'il affirmait que le romantisme 1 CD Deutsche Grammophon 413 481-2.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Trio KV 563 «à Puchberg». Gidon Kremer (violon), Kim Kashi (alto), Yo Yo Me (violoncelle).

Rares sont les interprètes qui osent s'attaquer à ce sommet imprenable, le moindre faux pas, la moindre insis-tance sont des risques inassumables. Les trois interprêtes réunis sur ce dis-que ne touchent pas terre. 1 CD CBS-Sony MK 39561.

Quatuors à cordes, intégrale.

Les premiers quatuors de Mozart pe valent pas ceux de Haydn, mais les dix derniers (dédiés à Haydn et au roi de Prusse) sont à pleurer. Dans ce réper toire, les Amadeus sont chez eux, comme les Italiano, que l'on pourra Quintette pour clarinette. Eduard Brumer, Custour Hagen.

Formé à Paris, Brunner réconcilie l'école allemande de la clarinette (son gras, vibrato large) et l'école française (son compant, peu vibré). Cette interpré-tation du quintette n'a qu'une rivale, celle d'Éticane avec les Vegh (microsillon EMI).

1 CD Deutsche Grammophon 419 600-2.

Quintette pour piano et vents.

Ashlemary, avant qu'il ne se lance dans ses superproductions discographiques rutilantes et décevantes, à l'époque (années 60) où l'on admirait sans réserve un jeu à l'éconte des autres, à l'époque où faire de la musique prenait le pas sur la volouté de faire des disques pour faire des disques. Une attitude qui conduira ce pianiste a enregistrer trois fois les concertos de Beethoven, en 1972, en 1983 et en 1988. 1 CD Decca 421 151-2.

Sérénade pour 13 instruments à vent

« Gran Partita »,

Les vents du Philharmonia furent des la fondation de cet orchestre, peu après la mélancolie aux timbres orchestraux da piano, au médium de l'alto, à l'aign da violon ou à la basse du violoncelle. Les interprêtes réunis sur ce disque se fréntent de longue date, et cela s'en-

1 CD Lyrinx LYR CD 044.

MUSIQUE INSTRUMENTALE Ode funèbre maçonnique.

Cette musique est plus religieuse que bien des messes-opéras de Mozart. El dans ce style hiératique, Klempere n'appas de rivaux sérieux. Sur le même disque, il dirige Une Petite Musique de muit d'une façon qui n'a rien de galant. 1 CD ENE 7636192

Une plaisanterie musicale. Quatror Amadeus, Gord Seifert, Manfred

S'il est aisé de se planter sans le faire exprès, jouer les fausses notes de . Mozart l'est beaucoup moins...

1 CD Deutsche Gremmophon 400 965-2. Sonates pour piano nºº 3, 8 Fantaisie KV 397.

Enregistré en public à Salzbourg. Gilels étonne par un jeu policé à l'extrême, mannoréen, dont la perfection instrumentale ne semble pas de ce monde.



Cette interprétation n'est toujours pas disponible sur disque compact. Offi-ciellement, elle est disponible en micro-sillon. La clarinette de François Etienne est une alouette qui chante dans le ciel. 1 microsition EMI C 051-73 051 M.

Concertos pour piano nºº 9

• Jeune homme » et 19. Clara Haskii, Orchestre de la Radio de Stut-tgart, Carl Schuricht (direction).

Rarement deux artistes auront été si complices. Rarement interprètes auront descendance si nombreuse : Perahia, Barenboim, Curzon sont leurs enfants 1 CD Preludio PHC 2 140, distribué par

Concertos nºº 15 et 16. Muray Perahia, English Chamber Orchestra.

Œ,

mort de Clara Haskil, à une époque (1960) où la pianiste roumaine manmait de force, ces deux concertos sont onés dans un ambitus dynamique restreint, mais avec une variété d'attaques, de couleurs, une émotion sans 1 CD Ph#ps 412-254-2.

Concertos nºs 21 (et 27). Daniel Baranbolm, English Chember Orchastra.

Le jeune Barenboîm jouait Mozart avec charme, naturel, Dans la lignée de Clara Haskil. 1 CD EMI 7472692

Concertos nºs 22 (et 13). Warda Landowska, New York Philham Orchestre, Arthur Rodzinski (direction).

Enregistrés aux Etats-Unis pendant la seconde guerre mondiale, ces deux pages ne bénéficient certes pas de tout Clifford Curzon, English Chamber Orchestra, Benjamin Britten (direction).

Curzon était si perfectionniste (et si traqueur) qu'il ne se produisait que rarement en public, qu'il ne laissait qublier ses disques qu'après bien des hésitations, si artiste que Britten lui-même a tenu plus d'une fois à le

diriger. 1 CD Decca 417 288-2.

Concertos pour violon n∝ 4 et 5.

Oscar Shumsky, Scottish Chamber Orches tra, Yan Pascal Torteller (direction).

Shumsky n'est pas une star, mais tous les violoniste l'admirent et le tiennent pour le violoniste des violonistes. Son jeu n'est ni virtuose ni excessivement raffiné, il va droit au cœur de la musique, chante sans s'éconter.

acquérir sans hésiter (Philips 8 CD 416 419-2). 6 CD Deutsche Grammophon 423 300-2.

Quatuors avec piano. tuor de Budanest.

Horszowski est aux pianistes ce que Shumsky est aux violouistes : une reference pour l'honnêteté de son jeu. Reste au public à le découvrir. 1 CD CBS-Sorry MPK 44 844.

Quintettes à cordes. Custuor Justierd, John Graham (second alto)

Des œuvres à ne pas trop écouter pour ne pas les user. Il faudçait ne faire jouer ces disques, comme l'on disait autrefois, que si l'on est entièrement

3 CD CBS-Sony M3YK 45827.

seconde guerre mondiale, parfaits, chan-tants, délicats. Les clairs-obscurs, les mariages de timbres, la mise un peu triste de ce chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre n'out jamais été si bien recréés.

1 CD EMI 7633492. Ensemble à vents Octophoros, Barthold Kul-

Plus verts, alextes, que ceux du Philhar-monia, les vents de l'Ensemble Octoreste. Une version de plein air.

1 CD Accent ACC 68 642. Trio « des Quilles». Kad Engal, Bruno Pasquier, Michal Ladriec.

Pierre de touche du répertoire pour cla-rinette, le Trio « des Quilles » aura une descendance de haute volée au dix-neu-vième siècle. Spohr, Weber, Schumann, Bruch, Brahms, Zemlinsky marieront sa

1 CD Deutsche Grammophon 413 997-2. Sonate pour piano nº 8.

e Il y a plus de contenu, plus de moments extraordinaires d'intensité dans cette sonate par Lipatti que dans toutes les sonates de Mozart par d'autres pianistes. Lui ne faisait pas de compro-mis.» 1 CD EM 7698002

Sonate pour piano nº 11 Fantaisie KV 475 et Somate nº 14. Zohan Kocsis.

Aucune grâce dans ce jeu, mais une énergie, une déstabilisation du discours



### esicale a Orchestre - P.M.R. : arix moyen do repus - J... H. : ouvert junqu'h... benres. DINERS RIVE DROITE L'ALSACE AUX HALLES 16, rue Coquillière, 1º MENU GOURMAND à 180 F VIN COMPRIS ET SA CARTE TRADITIONNELLE FORFAIT THEATRE, 300 F à 430 F. Service assuré jusqu'à 0 h 15 Décor 1880. Salons particulier, Parking Drossoc. AU PETIT BICHE 47-70-68-68/47-70-86-50 15, rue Le Peletier, 9• Cette maison a du succès et elle le mérite : avet son personnel féminis et la grande qualité de sa cuisine traditionnelle et inventive. Décor contemporain. LE GOURMAND CANDIDE 43-80-01-41 6. pl. Marichal-Juin, 17 Fermé sam, midi et din. Unique au monde. Cadre fin 17°. Ambiance exceptionnelle. Menu 6 plats : 175 F tout compris. Vin à discrétion. Tous les soirs. Dimanche midi et soir. SPÉCIALITÉS INDIENNES, « De tous les indiens, celui-là est de très loin le meilleur et le plus authentique, » Christian Millau (Gank-Millau). Spécialité de confit de canant et de casanulet su confit de casanul. Service janqu'à 23 à 30. TOUS LES JOURS, Dim. soc continu de 12 à à 23 à 30. SALONS CLIMATISES. RESTAURANT THOUMIEUX 47-45-49-15 Rosine EK a quitté la rue de Provence pour ouvrir le restaurant de ses rêves : un cambodgien qui vous dévoile les mystères de la cuisine khmère. LES FOLIE'S 101, me Seint-Maur, 11\* Restaurant cambodsien 43-38-13-61 ENVIRONS DE PARIS . LA MARE AU DIABLE 60-63-17-17 f. dim. 1 et lun. Un ilot de verdure de 17 ha (piscine, teunis, hauss...). Un sustate RN 6 77550 Réau entre Lieusaint et Meiun. Une spiendide cheminée... Salons pour repas d'affaires et séminaires

SOUPERS APRÈS MINUIT

LES BRANDES MARCHES

AU PIED DE L'OPÉRA-BASTILLE

La bonne adjesse da quartier, HUITRES, toute L'ANNÉE, POISSON DU MARCHE

Plats traditionnels. Vins à découvrir. DÉCOR « Beasserie de Inxe » T.L., de 11 h 30 à 2 heures du marin 6, place de la Bastille. 43-42-90-32.

## Bibliothèque

### LES ESSENTIELS

- Wyzewa et Saint-Foix, Mozart, sa vie musicale et son œuvre, Laffont « Bouquins », 2 tomes de 832 et 1012 pages, 114 F l'un : publiée à partir de 1936. la première étude exhaustive et déjà « scientifique » au point de vue musicologique; elle fait toujours autorité.

- Jean et Brigitte Massin, Mozart, Fayard «Les Indispensables de la musique», 1300 pages, 133 F : une étude brillante et chaleureuse qui rendit crédible, en 1958, l'idée d'un Mozart révolutionnaire, maçon engagé dans tous les combats du siècle.

- Wolfgang Hidelsheimer, Mozart, Lattès «Musiques et musiciens», 364 pages, 171 F : lancé en 1977 par un essayiste allemand, le pavé dans la mare des thuriféraires d'où allait sortir, dit-on, le film de Forman. Le mythe Mozart révisé de manière provocante, parfois exaspérante.

- H. C. Robbins-Landon, 1791, la demière Année de Mozert, Lattès «Musiques et musiciens», 262 pages, 114 F : et vint Robbins-Landon, avec son savoir encyclopédique, ses méthodes d'historienenquéteur... Douze mois d'une vie furent ainsi disséqués minute par minute. Et une nouvelle ère s'ouvrit en 1988 pour la connaissance mozartienne.

- H. C. Robbins-Landon, Mozart, l'âge d'or de la musique à Vienne, 1781-1791, Lattès « Musiques et musiciens >, 270 pages reliées, nombreuses illustrations, 332,50 F: cette fois, l'attaque contre les thèses d'Hidelsheimer se fait plus précise, avec la réhabilitation de Constance et, d'une certaine façon, celle de Colloredo. Douze chapitres thématiques, décousus, passionnents eux aussi.

~ Dictionnaire Mozart, sous la direction de H. C . Robbins-Lendon, Lattès, 712 pages reliées, 427,50 F: vingt-cinq auteurs ont réuni leur savoir

dans ce florilège sans précédent d'éclairages historiques, stylistiques, organologiques, idéologiques, ali-manté de chronologies, de catalogues, d'un arbre généalogique. Mozart, ou l'âge d'or des éditions Lattès et de Robbins-Landon...

- Jean-Victor Hocquard, Mozart, l'amour, la mort. Librairie Séguier/Archimbaud, 210 pages, 209 F : le musicologue français a consacré sa vie et publié plus de dix ouvrages sur le Salzbourgeois. Voici, synthétisée, la somme de ses travaux.

- Alexandre Outibicheff, Mozart, Librairie Séguier, 750 pages, 250 F : avec celles d'Otto Jahn et de Niessen, cette bavarde biographie (doublée d'une anelyse de l'œuvre et publiée en 1843 à Moscou par un diplomate lettré et polygiotte) compte parmi les tout premiers travaux sérieux sur un musicien disperu deux générations plus tôt. A lire comme un document,

- W. A. Mozart, Correspondance, Flammarion «Harmoniques»; volume I, 1756-1776, 566 pages, 189 F; volume II, 1777-1778, 512 pages, 175 F; volume III, 1778-1781, 416 pages, 179F (le volume 4 sortira fin février, le volume 5 en octobre) : traduites per Geneviève Geffray, les lettres de Mozart, celles de son père, dans un texte sans corrections ni coupures, à quoi s'ajoutent, dans chaque volume, des notes, un index des personnes, un index des œuvres et une chronologie année par année.

- Pierre Petit, Mozart, Librairie académique Perrin, 304 pages, 120 F : «la seule biographie totalement inédite de l'Année Mozart», signale l'argumentaire. Elle est signée par le directeur de l'Ecole normale,

- André Tubeuf, Mozart, chemins et chants, Arthaud, 208 pages reliées en coffret et richement illustrées, 494 F : un texte lyrique, un volume copératique», vrai spectacle en soi, avec de sublimes reproductions de tableaux et de détails architecturaux.

(Les prix indiqués sont ceux pratiqués dans les FNAC)



li est arrivé à Mozart de signe «Wolfgang Amadeo» ou wongang Amadeo » ou
 Wolfgang Amadeo »
 mais jamais , semble-t-il,
 «Wolfgang Amadeus ».
 Il aimait clore son patronyme d'un coup
 de timbale sur le «t» final,
 soit qu'il l'omât d'un paraphe compilqué,
 soit qu'il le développât,
 d'un graphisme audacieux,
 en une sorte de massue renversée,
 comme on le voit dans les premières en une sorte de massue renversee,
comme on le voit dans les premières
pages de ce supplément.
Même envolée dans le fragment
du manuscrit autographe reproduit
sur les deux pages précédentes, un extrait
du second mouvement du Concerto pour piano en ré mineur KV 466 : on y volt le musicien menant résolument les deux mains du soliste sur toute l'étendue du clavier. L'accord ci-dessous est en ré majeur, en revanche. Mozart l'avait biffé à la mesure 595 de Don Giovanni et reporté à la mesure antérieure du manuscrit. Le second « Ah » est celui de Leporello, lorsque Don Juan s'abime dans les flammes. Les huit mesures reproduites dans la page ci-contre nous ramènent à l'ouverture du même *Don Glovanni.* Quant au portrait de Mozart au planoforte, il date de 1789 ; le beau-frère du musicien, Joseph Lange, l'a laissé inachevé. Conception graphique: Claude Jaubert



1 CD Hungaroton HCD 12 219.

Sonate pour piano nº 12. Life Kraus.

Parfois manièré, plem de révérences, le jeu de Lili Kraus fut longtemps consiré comme un modèle mozartien. Mais si cette pianiste est un peu démo-dée aujourd'hui, il faut prendre garde de l'oublier. Demain, elle redeviendra peut-ètre une référence. 1 CD Vogue 672 012.

100

13.<del>-Y</del>

بر م**رد** 

The second second

A property of the second of th

Sonate pour plano nº 13. Vladinir Horowitz.

Cette grande sonate méconnue réconciliera les modernes et les anciens. Le jeu articule, phrasé à l'ancienne d'Horo-witz s'y accompagne d'une imagination et d'une liberté recréatrice toute

CD Deutsche Grammophon 423 287-2. Sonate pour deux pianos.

Radu Lupu et Murrey Perebie.

En l'absence de l'enregistrement exal-tant de Brendel et Klien (VOX), l'inter-prétation très «duo d'opéra» de Lupu et Perahia est sans concurrence. 1 CD CBS-Sony MK 39 511.

Sonates pour piano et violon n∞ 25, 28, 32 et 34; 40 et 42.

Clera Haskil (piano), Arthur Grumlaux (violon).

Depuis leur enregistrement en 1956 — année du bicentenaire de la naissance de Mozart, — ces deux disques sont thé-saurisés par les mélomanes. Une inter-prétation bien au-delà des modes. 2 CD Philips 412 253-2; 416 478-2.

Symphonies nº 21 à 25; 26 à 29; 30, 33 et 34; 31 « Parisienne », 35 « Haffner », 36 « Linz » ; 39 et 41 « Jupiter » ; 32, 38 « Prague » et 40.

Orchestre du Concertgebouw d'Ameterdam, Josef Krips (direction). On ne dira jamais assez que Krips est l'un des cheis les plus mésestimés de ce siècle. Son interprétation des grandes symphonies de Mozart s'appoie sur des basses bondissantes, nerveuses, qui sontiennent un chant large, des associa-tions de timbres inconnues dans d'au-

tres versions.
6 CD Philips 426 973-2; 426 974-2; 422 978-2; 426 063-2; 422 974-2; 422 476-2.

Symphonies n∞ 35 « Haffner » et 41 « Jupiter ». 🦠

renaire avec des pincettes par des Enropéens (qui ne ponvaient accepter l'idée qu'il était possible de s'accepture avec le musical tout en dirigeant Mozart), Bernstein a laissé des inter-Mozart), Bernstein a laisse des inter-prétations haydniennes et mozar-tiennes dont on commence à mesurer qu'elles valent bien mieux que ce qu'on en a dit. Ennemi de toute grandilo-quence comme de toute raideur, le Mozart de Bernstein chante et étonne par sa mise en scène. A cet égard, le finale de Jupiter trompera plus d'un auditeur lors d'une écoute à « l'aveu-cle ».

1 CD Deutsche Grammophon 415 305-2.

Symphonies nº 40 et 41 " Jupiter ». Orchastra symphonique Columbia, Bruno Walter (direction).

Walter semble convier ses musiciens à une séance de musique de chambre. Diriger ne semble pas son credo. Faire de la musique semble une expression plus appropriée pour son travail. Mais ne pas croire que ces interprétations manquent d'énergie. 1 CD CBS-Sony MK 42 028.

Symphonies nº 40 et 41 « Japiter ». Orchestre de Cleveland, George Szeil (direc-

L'anti-Walter. Szell dirigeait comme Toscanini ou Fritz Reiner, en imposant ses vues aux musiciens. Mais ce chef était aussi l'anti-Karajan. Il u'y a aucune lourdeur, aucun narcissisme dans sa façon de faire. 1 CD CBS-Sony MYK 42 538.

Symphonic nº 40. Orchestre du XVIII<sup>a</sup> siècle, Frans Brüggen Idrection.

D'une certaine façon, Briegen est plus proche de Walter et de Krips que de Szell. Il est davantage coordinateur que chef d'orchestre. Rarement musiciens auront été si libres de jouer. Et quelle perfection.

1 CD Philips 416-329-2. Symphonie nº 38 « Prague » et 41 « Jupiter». Orchestre du Concertgebouw d'Am. Nikoleus Hamoncourt (direction).

Depuis qu'ils ont joué avec Harnon-conrt, les musiciens du Concertgebouw affirment qu'ils ne peuvent plus jouer Mozart comme avant, qu'ils l'ont redé-couvert. Ils: l'avaient pourtant joué avec Krips. Que penseront les musi-ciens de Berlin, si toutefois il leur est cernité de souer avec Harnoncourt, eux permis de jouer avec Harnoacourt, eux qui jouaient les symphonies de laçon si lourde avec Karajan? 1 CD Teldec 8 482 19.

OPÉRAS La Clémence de Titus.

Une distribution impeccablement bien chantante pour l'avant-dernier opéra de Mozart, qui, s'il n'a pas encore trouvé sa place sur les grandes scènes lyriques, n'en renferme pas moins des airs d'une beauté et d'une virtuosité étourdissantes qui ne laisseront pas le jeune Rossini indifférent. 2 CD Philips 420 097-2.

Cosi fan tutte.

Eisabeth Schwerzkopf, Nan Merriman, Lisa Otto, Laopoid Simoneau, Rolando Panarai, Sesto Bruscantini, Charurs et Orchestre Phil-hermonia, Harbert von Karajan (direction).

Au sortir de la guerre, interdit d'estrade, Herbert von Karajan, aidé de Walter Legge – célèbre producteur de disques classiques et mari d'Elisabeth Schwarzkopf, – inventait Mozart au disque. Dans le calme studieux d'Abbey Road, cette équipe réinventait l'art de la scène, faisant passer dans les seules voix l'urgence de la représenta-tion, les transports amoureux, le drame et l'ironie.

3 CD EM17696352. Don Glovanni.

Casare Siepi, Farnando Corena, Suzanne Danco, Lise Dalla Casa, Hilde Guaden, Anton Darmota, Walter Barry, Kurt Böhma, Cheur-de l'Opéra de Vienne, Orchestra philhamoni-que de Vianna, Joseph Krips (direction).

Krips ne force jamais le trait et sa direction de Don Giovanni étonne par son côté allusif si l'on se réfère au drame romantique évoqué par Furtwangler quelques années auparavant. Ce Don Giovanni est enraciné dans le dix-huitième siècle et témoigne d'un âge d'or du chant mozartien que l'on d'a retrouvé depuis que d'une façon épisodique. 3 CD Decca 411 626-2.

L'Enlèvement au sérail. Leopold Simonasu, Gottlob Frick, ilse Hol-lweg, Lois Mershall, Choeur et Orchestre du Royal philhermonic, Thomas Beacham (direc-

Mozart prouvait ici que l'allemand pouvait, aussi bien que l'italien, chan-ter les sentiments humains. En Germater les sentiments humans. En Germa-nie, l'opéra ne sera plus comme avant. Weber et Wagner pourront inventer le grand opéra romantique. Beecham dirige, avec vivacité et une grande mobilité psychologique, une distribu-tion dominée par Leopold Simoneau, «les ténor mozartien de l'après-guerre, dens du siècle. 2 CD EMI 7837152.

La Flûte enchantée. Nicolal Gedde, Gundule Janowitz, Walter Barry, Lucia Popp, Gottlob Frick, Franz Crass, Choeurs et Orchestre Philhermonie, Otto Klemperer (direction).

Alors, ce livret : stupide ou maçonni-que? Peu importe, le merveilleux, la féerie de cette histoire irréelle ont per-

le populaire, la chanson au «reli-gieux». Cet enregistrement mérite d'être redécouvert, les chanteurs sont survoltés. (Les dialognes parlés n'ont

Idomeneo, re di Creta. Lucieno Pavarotti, Agnès Baltsa, Edita Gru-berova, Lucia Popp, Cheaur de l'Opéra de Vienne, Orchestre philharmonique de Vienne, John Princherd (direction).

Créé en 1781, cet opéra fut l'un des premiers succès publics de Mozart tout juste sorti des pattes de son père. Les airs s'enchaînent dans un souci de véracité dramatique, même si le compositeur ne répugne pas encore tout à fait à se soumettre aux exigences du beau chant. Distribution luxueuse.

3 CD Decca 411 805-2. Les Noces de Figaro.

Casara Siepi, Alfrad Poeli, Lisa Della Casa, Hilde Gueden, Suzanne Danco, Fernando Corena, Hilde Rössel-Mejdan, Chour de l'Opéra de Vianne, Orchestre philirarmonique de Vienne, Erich Kleiber (direction).

Le plus beau des opéras de Mozart, le seul (avec Cosi) dont le livret soit en toute circonstance à la hauteur de la toute circonstance à la hauteur de la musique, le seul qui s'écoute au disque sans que le besoin d'images se fasse jamais sentir. Kleiber, l'Orchestre phil-harmonique de Vienne, les chanteurs sont à l'interprétation mozartienne ce que Toscanini étaif à Verdi, Horowitz à Scarlatti, Cortot à Schumann, Maria Collen à Rellisi. Callas à Bellini. 3 CD Decce 417 314-2.

MUSIQUE RELIGIEUSE

Requiem. Teresa Stich Rendell, Ira Malaniuk, Walde-mer Kmentt, Kurt Böhme, Chœur de l'Opéra de Vienne, Karl Böhm (Graction).

Enregistrée au milieu des années 50, cette version du Requiem 2, pour elle, de réunir un quatuor vocal, un orchestre et un chœur très « opératiques ». irréprochables; confre elle, de bénéfi-cier d'une prise de son, certes claire, mais monophonique. Les incondition-nels de la stéréo choisiront le second enregistrement de Böhm (Deutsche Grammophon 413 553-2). 1 CD Philips 420-772-2.

Requiem.
Emme Krithy, Caroline Watkinson, Anthony Rolfe Johnson, David Thomas, Chours de garçons de la celhédrale de Westminster, Chour et Orchestre de l'Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood (direction)

Cette version musicologique retient le texte de Mozart, sans les ajouts de Sussmayr. Elle est bien chantée et dirigée par un Hogwood autrement moins indifférent que dans son intégrale des

1 CD L'Oiseau-Lyre 411 712-2. ALAIN LOMPECH

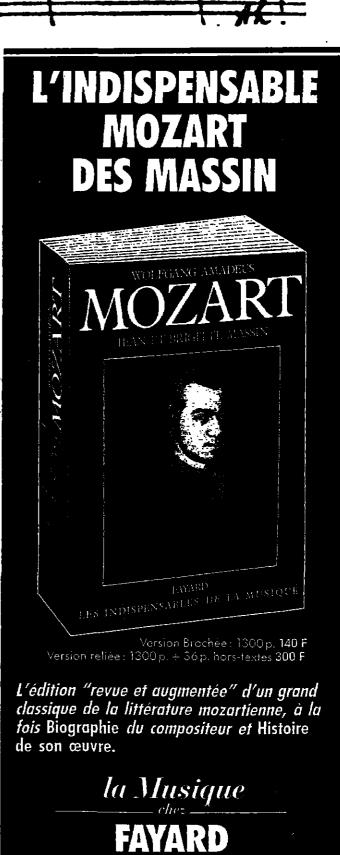

Le Brasier de Eric Barbier,

Dans les mines de charbon du nord de La France, avant guerre, les amours turnitueuses et tragiques d'un mineur d'origine polonaise et d'une jeune Française tracent le fil directeur de cette reconstitution en forme de superproduction de la vie des « gueules noires » et des conflits violents qui les

opposèrent.

Forum Hortzon, handicapés, THX, dolby,
1" (45-08-67-57); 14 Juillet Odéon,
dolby, 6\* (42-25-59-83); Bretagne,
dolby, 6\* (42-22-57-97); Pathé Marigran-Concorde, dolby, 3\* (43-59-92-82);
Publicis Champs-Elysées, dolby, 3\* (4720-76-23); Max Linder Panorama, THX,
dolby, 9\* (48-24-88-88); Paramount
Opéra, dolby, 3\* (47-42-56-31); La Bastile, handicapés, 11\* (43-07-48-60);
U.G.C. Lyon Bastille, dolby, 12\* (43-4301-59); Faravette, handicapés, 13\* (4331-56-86); Gaumont Alésie, dolby, 14\*
(43-27-84-50); 14 Juillet Beaugrenelle,
15\* (45-75-79-79); Gaumont Convention, dolby, 15\* (48-28-42-27); Pathé
Wepler, dolby, 18\* (48-22-46-01); Le
Gambetta, dolby, 20\* (48-36-10-96).

La Contre-Allée de Isabel Sebastian, svec Caroline Cellier, Jennifer Covillault, Jacqueline Mailian, Jacques Perrin, Mas-simo Ghird, Pensiope Schellenberg-Français (1 fr 23).

Marie, douze ans, se retrouve seule dans un grand appartement en bordure du bois de Boulogne. Elle se lie d'ami-tié avec une prostituée, habituée des allées voisines, qui découvre en sa compagnie des sentiments dont elle avait été privée, ou dont elle avait voulu se protéger.

Forum 16 protects.

Forum Horizon, handicapés, 1 (45-08-57-57); Parthé Hanterleuille, handicapés, 6 (46-33-79-38); George V, 8 (45-62-41-46); Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); Saint-Lazare-Pasquier, 8 (43-87-35-43); Pathé Français, 9 (47-70-33-88); Fauvette, 13 (43-31-56-86); Pathé Montparnesse, dolby, 14-(43-20-12-06) : Pathé Wepler II. 19-(45-22-47-94) ; Le Gambetta, 20- (46-36-10-96).

Fenêtre sur Pacifique de John Schlesinger, avec Matthew Modine, Melanie Griffith, Michael Keston, Mako, Nobu McCarthy, Laurie Metcalf. Américain (1 h 47).

Un jeune couple acquiert une grande maison sur les hauteurs de San-Fran-cisco et loue une des pièces à un mystérieux inconnu, qui va s'avérer le plus envahissant et le plus inquiétant des locataires. La comédie de mœurs vire à

VO : Ciné Beaubourg, handicapés, dolby, 3- (42-71-52-36) ; 14 Juillet Odéon, 3 (42-71-b2-36); 14 Juillet Odeon, dolby, 6 (43-25-59-83); U.G.C. Rotonde, dolby, 8 (45-74-94-94); U.G.C. Chemps-Elysées, handicapés, dolby, 8 (45-62-20-40); 14 Juillet Bastille, handicapés, dolby, 11 (43-57-90-87); U.G.C. Gobelins, dolby, 13 (45-61-94-95); 14 Juillet Beaugrenelle, dolby, 15 (45-75-79-78). 61-94-95); 14 Juillet Beaugrenelle, doby, 15- (45-75-79-79).
VF: Rex, 2- (42-36-83-93); U.G.C. Montparnasse, dolby, 6- (46-74-94-94); U.G.C. Opéra, dolby, 9- (46-74-95-40); Mistral, 14- (45-39-52-43); U.G.C. Convention, dolby, 15- (45-74-93-40); Pathé Clichy, dolby, 18- (45-22-46-01); Le Gembette, dolby, 20- (48-36-10-96).

Génial, mes parents divorcent! de Patrick Braoudé, avec Adrian Dirand, Gianni Giardinetti, Patrick Braoudé, Jermifer Lauret, Volotia

Traités sur le ton de la comédie, les effets du divorce, devenu situation cou-rante sans pour autant être banale, sont montrés à travers les relations entre enfants de couples « unis » et enfants de divorcés au sein d'une classe de CM2. divorcés au sein d'une classe de CM2. Gaumont Les Halles, 1= (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2: (47-42-60-33); U.G.C. Odéon, 6: (42-25-10-30): La Pagode, 7- (47-05-12-15); Gaumont Ambassade, handicapés, 8- (43-59-19-08); U.G.C. Biarritz, 8- (45-62-20-40); Pathé Français, 9- (47-70-33-88); Les Nation, 12- (43-43-04-87); U.G.C. Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); Fauvette Bis, 13- (43-31-80-74); Gaumont Alésia, handicapés, 14- (43-27-84-50); Miramar, 14- (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18- (45-22-48-01).

Le Nouveau Monde de Jean-Luc Godard, avec Alexandra Stavvert, Jean-Marc Bory, Jean-André Fleschi, Michel Delahaye. Français, noir et blanc (30 mn).

En première partie de The Tempest de En premiere partie de Ine l'empest de Derek Jarman, la contribution qu'ap-portait Godard au peu vu Rogopag, film à sketches, de 1963, où il parta-geait l'écran avec Rossellini, Pasolini et Gregoretti, était une bluetle de science-fiction sentimentale parfaitement

VO : Accatone, 5- (46-33-86-86),

La Provocation de Zivlo Nilcolic, avec Alain Noury, Dragama Mrklc, Boro Begovic, Husein Cokic, Ljillana Krstic. Franco-yougoslave (1 h 55).

De retour d'un long exil aux Etats-Unis, un homme se dissimule sous les oripeaux d'un prophète moderne pour tenter de retrouver sa place au sein d'une société ancestrale déchirée par les rivalités familiales.

42-26).

The Tempest de Derek Jaman, avec Heethcote Williams, Toyah Willcox, Karl Johnson, Jack Birkett. Britansique (1 h 35).

Une adaptation très personnelle de la pièce de Shakespeare par le plus connu des cinéastes d'avant-garde britanni-ques. Pas grand-chose à voir avec la Royal Shakespeare Company, mais le grand Will, qui en a vu d'autres, conti-nue d'inspirer les visions d'artistes les plus divers. VO: Accatone, 5- (46-33-86-86).

Sélection

Les Arnaqueurs de Stephen Frears, avec John Cusack, Anjelica Huston

Entre sa mère, tricheuse professionnelle qui travaille pour un grand truand, et sa maîtresse qui fut la complice d'un aigrefin de haute volée, le pâlot Roy végète dans les combines minables, dont il se contente. Mais quand il devient l'enjen de la roche tentre les deux femmes, on passe de la triche au meurtre, sans sortir de l'univers gianque que Stephen Frears filme avec une sorte de détachement ironique et las.

VO: Gaumont Les Halles, dolby, 1- (40-26-12-12); Geumont Opéra, dolby, 2- (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, dolby, 8- (43-25-59-83); Gaumont Ambassade, dolby, 8- (43-59-19-08); Publicis Champs-Elysées, dolby, 8- (47-20-76-23); 14 Juillet Bastille, dolby, 11- (43-57-90-81); Geumont Alésie, bandicapés, dolby, 14- (43-27-84-50); Gaumont Parnasse, dolby, 14- (43-35-30-40); 14- Juillet Beaugrensile, dolby, 15- (45-75-79-79); U.G.C. Maillot, 17- (40-68-00-16).

VF: Rex, 2- (42-36-83-93); U.G.C. Opéra, dolby, 9- (45-74-95-40); Les Nation, dolby, 12- (43-43-04-87); Fanvette Bis, dolby, 12- (43-31-60-74); Miramar, dolby, 14- (43-20-89-52); Gaumont Convention, dolby, 15- (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01). sorte de détachement ironique et las.

Doc's Kingdom da Robert Kramer, avec Paul Melsaac, Vincent Gallo, Ruy Furtado, Cesar Montairo, Roslyn Payne. Franco-portugals (1 h 30).

Opposant radical à la guerre du Viet-nam, Doc a quitté les Etats-Unis, roulé sa bosse avant d'aboutir au bout de l'Europe, dans un hôpital miteux de Lisbonne. Il se sent à la fin du voyage quand débarque un fils oublié : cette rencontre lui permettra, avec douleur, lucidité et ironie, de faire le point : un film électrochoc, à fleur de sensibilité. VO : La Saint-Germain-des-Prés, Selle G de Beauregard, 6- [42-22-87-23].

coup en première semaine, subtili-

sant plus de 80 000 entrées, ce

qui les classe en tête du box-of-

Stephen Frears est le seul des huit

nouveautés du 23 janvier à tirer

son épingle du jeu, en cette

semaine un oeu moins catastro-

phique que la précédente (le feuil-

leton querrier diffusé non stop par

la télé ayant perdu en intensité).

La grosse déception est le maigre score de Netchaiev est de retour,

qui marque aussi le retour de

Montand, et attire à peine 40 000

Comme la ligne de l'électro-en-

spectateurs

Henry V James Larkin, Derek Jacobi. Brier

Roi peu sûr de sa légitimité, Heary V tel que le représentait Shakespeare tronvait dans sa guerre contre la France l'assurance qui en ferait un grand monarque. Acteur promis à une immense carrière, Kenneth Branagh trouve en se mettant lui-même en scène l'occasion de donner toutes les preuves de son talent, tout en remportant des victoires décisives dans le vieux débat cinéma/théâtre.

VO : Forum Orlent Express, handicap vo: Forum Orient Express, handicapes, 1= (42-33-42-25); Pathé Impérial, handicapés, doiby, 2= (47-42-72-52); Panthéon, handicapés, doiby, 5= (43-54-15-04); 14 Juillet Odéon, 6= (43-25-59-83); Gaurront Ambassade, 8= (43-26-32-32); Sept Parrassiens, doiby, 14(43-20-32-20); 14 Juillet Reasonmelle. (43-20-32-20) ; 14 Julliet Beaugranell dolby, 15 (45-75-79-79) ; Kinopen dolby, 8- (43-87-35-43) ; Pethé Montper nasse, 14- (43-20-12-06).

Hot Spot de Demas Hopper, avec Don Johnson, Virginia

Dans la moiteur trouble d'un petit bled du Texas, le stupre et l'esprit de lucre prolifèrent comme plantes vénéneuses devant la caméra hyperréaliste et ironique de Dennis Hopper qui caresse avec autant de virtuosité les poncifs du roman noir que son personnage de loser solitaire ement la pin-up locale et

la pure jeune fille au passé secret. VO: Ciné Beaubourg, handicapés, dolby 3- (42-71-52-36); U.G.C. Rotonde, 6 (45-74-94-94) ; U.G.C. Odéon, dolhy, 6 (42-25-10-30) ; U.G.C. Biarritz, dolhy, 8 (45-62-20-40) ; U.G.C. Opéra, 9- (45-74-95-40) ; 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-

90-81), VF : Rex, 2: (42-36-83-93) ; U.G.C Montparnasse, 6 (45-74-94-94); U.G.C. Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); U.G.C Gobelins, 13- (45-61-94-95) : handicapés, 14- (45-39-52-43).

de l'Expérience interdite affiche

une belle stabilité, avec à nouveau

plus de 60 000 entrées, ce qui lui

250 000 patients en trois

semaines. Sur la même durée,

mais avec beaucoup moins de

salles, le Mystère Von Bulow aura

intrigué près de 150 000 specta-

teurs, ce qui est plus qu'honora-

ble. Enfin, les deux grands vain-

queurs de la fin d'année 90, Pretty

Woman et Uranus, viennent de

franchir un seuil significatif, le pre-

mier à plus de 900 000 en neuf

semaines, le second dépassant

Box-office Paris

J'ai engagé un tneur de Aki Kaurismaki, avec Jean-Pierre Läsud, Margi Clarke, Konneth Colley, Sarga Reggiani, Trevot

Impavide victime d'un monde cruel Impavide victime d'un monde cruel, Henri décide de mourir avec le même détachement qu'il avant supporté la vie. Champion de la déveine, il tombe amoureux aussitôt après avoir lancé un tueur à ses propres trousses. Scénario minimal et impeccable, impeccable-ment interprété par Léaud, impeccable-ment filmé par ce farceur pince-sans-rire de Kaurismaki, qui construit patiemment une œuvre unique et indis-pensable. nensable.

VO : Racine Odéon, 8- (43-26-19-68) ; La Bastille, 11- (43-07-48-80) ; Escurial, 13-(47-07-28-04).

Le Mystère von Bulow de Barbet Schroeder, avec Glenn Close, Jersmy Irone, Ron Silver, Annebella Sciorra, Uta Hegen, Faber Stevens. Américain (1 h 50).

Groucho Marx avocat du comte Dra-cula dans un document de société : mis en some avec une virtuosité incisve, le cas de cet aristocrate américain soup-conné d'avoir essayé de tuer sa femme devient une étrange comédie noire ombrée de fantastique.

ombrée de fantastique.

VO : Gaumont Les Halles, handicapés, dolby, 1= (40-26-12-12) ; Gaumont Opéra, 2= (47-42-86-33) ; 14 Juliet Opéra, 2= (47-05-12-15) ; Gaumont Champs-Elysées, dolby, 8= (43-59-04-67) ; 14 Juliet Bastile, handicapés, 11= (43-57-90-81) ; Gaumont Parnassa, 14= (43-36-30-40) ; Gaumont Parnassa, 14= (43-27-84-50) ; 14 Juliet Beaugranelle, 15= (45-76-79-79) ; U.G.C. Maillot, dolby, 17= (40-88-00-16).

VF : Paramount Opéra, 9= (47-42-56-31) ; U.G.C. Gohelins, 13= (45-61-94-95) ; Les Montparnos, dolby, 14= (43-27-52-37) ; Pathé Wepler II, handicapés, 18= (45-22-47-94) ; Le Gambetta, 20-(46-36-10-96).

Le Petit Criminel de Jacques Doillos, avac Richard Anconina, Gérald Thomas-sin, Cictide Courau, Jocalyne Perhirin, Cécile Reigher. Français (1 h 40).

Le môme ne veut que retrouver si grande sœur, et comprendre d'où il vient. Le flic ne veut pas se résoudre à manier le gros bâton de la répression aveugle. Doillon ne « vent » rien, il s'attache seulement à observer, à sanature semement à touserver, à essayer de comprendre ce qui se passe entre des gens ordinaires dès qu'ils abandonnent leurs rails et leurs masques. Ce qu'il voit, ce qu'il montre, est bouleversant de sensibilité, de violence et de linesse.

Gaumont Opéra, 2. (47-42-60-33)

Route one/USA de Robert Kramer, avec Paul Melsaac. Américain (2 h 05).

Tout an long de la route qui traverse les Etats-Unis du nord au sud en longeant la côte Est, Robert Kramer et son personnage complice, Doc, discutent avec des gens de rencontre, regardent la ville qui grandit et s'abime, écontent les rêves, les peurs et les renoncements.

Tendre et violent, un postrait d'Améri-que par un cinéaste retour d'exil qui émeut et fascine. VO: L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63).

**Keprises** 

Haxan de Benjamin Christensen, wee Elisabeth Christensen, Astrid Holm, Benjamin Christensen, Elia La Cour, Kate Fablan, Alica O'Fredericks. Suédols, 1921, noir et blanc.

Connu sons le titre la Sarcellerie à tra-vers les âges, ce chef-d'œuvre du cinéma muet, qui reconstitue une série d'affaires. liées à la sorcellerie au Moyen Age, est un pamphlèt contre l'obscurantisme et le fanatisme qui séduisit les surréalistes, inspira Dreyer et Bergman grâce à la virulence de son ton et à la beauté de ses images. VO : Les Trois Luxembo (46-33-97-77):

Ninotchka de Einst Lubitech, avec Gretz Garbo, Meivyn Douglas, fur Claire, Bela Lugosi. Ambricain, 1939, soir et blanc († † 50).

Lubitsch plus Garbo, plus le rire de Garbo faisaient de cette comédie où une très austère commissaire du peuple stalinienne succombait aux charmes des folles nuits capitalistes une l'ête-dellesse d'Albertalistes dellesse d étiliante et légère comme un verre de flots.

**Festivals** 

Courts métrages à Clermont-Ferrand

Déclaré cliniquement mort il y a quel-ques années, le court métrage connaît une résurrection, grice au travail de quelques passionnés, à une réglementa-tion plus protectrice et aux succès de cinéastes (Rochant, Vincent) qui y ont fait leurs classes. Le festival de Cler-mont-Ferrand est devenu le principal point de prodezvous de ce segre en point de rendez-vous de ce genre en plein renouveau. Pour sa treizzeme édi-tion, il présente plus de 200 litres originaires du monde entier.

Du 1" au 9 février, Tél. : (16) 73-91-Rétrospective Jacques Davila

Revenu dans l'actualité l'an dernier grâce à la réussite de la Campagne de Cicéron, redécouvert grâce à la réédition de Certaines Nou elles, Prix Jean-un injuste oublij Vigo 1979 tombé dans un inj Davila est en passe de retrouver sa juste place, avec cette mini-rétrosper-tive complétée par Qui trop embrasse, subtile comédie de la tendresse, du

désir et de l'inconstance. L'Entrepôt. Tél.: 45-43-41-63.

La sélection «cinéma» a été établie par : Jean-Michel Frodon

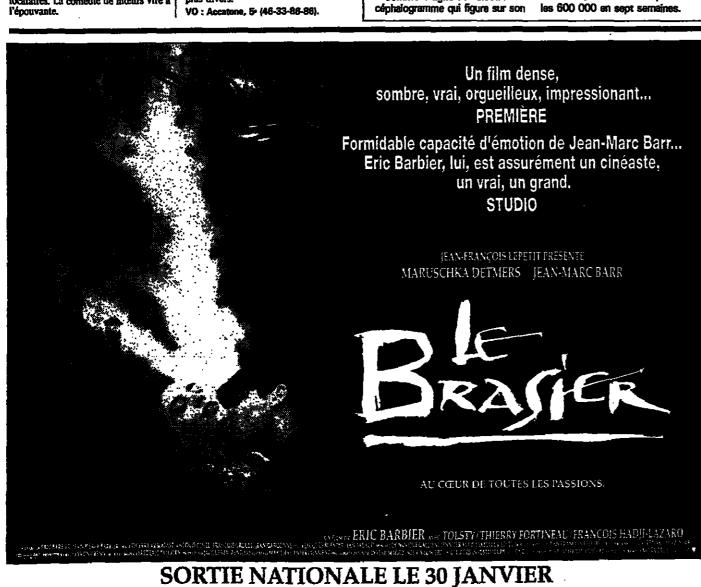

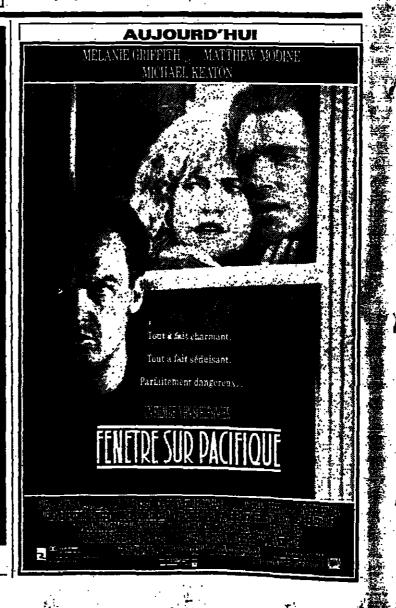

DE LA SEMAINE

Spectacies nouveaux

Les acteurs de benine foi

Alteria de la companya de la company the Committee of the Co

En attendant Godet di Samuel Section ...

de Sames autorios de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del le gant am que de l'er e e

Ornical off control of the Control o Edite Tille f= 37 

le Malade (maginaire

dans la material מיני בייתור בייתר בייתו מומות מו memori: 1:: 2 Top . clownesque & United Residence

Mozart, mianit 54

per en par de 1 cara. Sole Grana 45 Cor in Judicia 11 4
part de Zierre, in 2 hauter 12 marter 18 hauter 18 1 h

Paris La Chute de l'ange rebelle

ra Dieme des cries Maxim

### **Spectacles** nouveaux

Les acteurs de bonne foi

: . .

to de

`a.,

Adaptation d'une pièce de Marivanx où l'on voit des paysans et des bour-geois s'essayer au théâtre, c'est-à-dire an mensonge des sentiments, à la vérité de la fable.

Musée Cognacq-Jay, 8, rue Etzivir, 3-, / parir du 1- février. Les mardi, raercredi jeudi, vandredi, samedi et dimanche i 15 130, les vandredi et samedi i 20 h 30. Tál. : 40-27-07-21. 60 F s 70 F.

En attendant Godot

mise en scène de Joël Jouenness, avec Philippe Demarie, Christian Buché, Claude Malid, David Warrilow, Johanhan Lathière-Assaha, Johann Plotegher, Cuentin Sirject et Benjamin Yvert.

Le grand classique de l'après-guerre, pour lequel Joël Jouanneau a retrouvé David Warrilow, l'acteur magicien qui, au-delà des mots fait entendre la voix de Beckett, le rire, la détresse, l'amour d'un homme.

Théâtre des Amandiera, 7, av. Pablo-Picasso, 92000 Nantarre. A partir du 1-- février. Du mandi au samedi à 21 houres. Matinée dimanche à 16 h 30. Tél.: 47-21-18-81, De 90 F à 120 F.

Le Malade imaginaire

dans le burlesque. Il n'est pas le seul, mais il a continué. Il a même écrit une mémorable farce en langage inventé le Saperleau. C'est dire que le comique clownesque de Molière ne lui fait pas

Comédie-Francaise, place du Théâtre-Français, 1 ··. A partir du 2 février. Les samedi et dimanche à 20 h 30. Tél. : 40-15-00-15. De 40 F à 180 F.

Mozart, minuit 54

de Christiane Marchewska.

de Christiane Marchewskia, miss en schne de Hans Peter Cloos, avec Marc Childy, Claire Chiron, Merie-catherine Conti, Jean-François Dusigne, Christiane Marchewskia, Jean-Michel Noiret et Myriem Roussel.

L'année Mozart aidant, revient la question : comment est-il mort, a-t-il écrit le Requiem? Avec piano, chant et écri-ture en train de s'écrire.

Salle Gaveau, 45, rue La Boétle, 8-. A purir du 2 février, Le 2 février, 15 houres et 18 houres ; le 3 février, 15 houres (et les 14, 20 et 22 février). Tél. : 49-53-05-07. Durée : 2 houres. 100 F et 140 F.

### **Paris**

La Chute de l'ange rebelle

de Roland Fichet, mise en scène de Claudia Stavisky, avec Valárie Dréville.

. .

Une homme qui est un ange, qui se rêve homme, qui est une femme. Un texte, une actrice.

Théstre national de l'Odéon (petite salle), 1, place Paul-Claudel, 8-. Du mercradi au samedi à 18 h 30, 'le dimanche à 18 heures et 21 h 30. Tél.: 43-25-70-32. 45 F et 85 F. Damière représagation le 3 février.

La Dame de chez Maxim

de Georges Feynteau, mise en schne d'Alsin Françon, avec Jean-Marc Avocat, Anne Benolt, Denis Bernet-Rollande, Philippe Bianco, Nersee Boyadjian, Hisabeth Catroux, Car-los Chehine, Charlotte Clemens, Clovis Comiliac et Gilles David.

La Môme Crevette de Dominique Valadié est une curieuse fille, une brave fille moitié misseau, encore cam-pagne. Une fille dont la franchise et la générosité font l'effet d'une bombe dans la société comcée que Feydeau se piaît à montrer. Une bombe de rires, c'est infestible.

Théâtre des Amandiers, 7, sv. Pablo-Pi-casso, 92000 Nanterre. Du merdi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 16 heures. Tél. : 47-21-18-81. De 90 F à

En conduisant miss Daisy

Conversations entre une vieille dame juive et son chauffeur noir. Spectacle attachant par l'ascendant des deux acteurs, émouvants et subtils. Antoine - Simona-Berriau, 14, bd de Strasbourg, 10-, Du mardi au samedi à 21 heures. Matinde samedi à 17 h 30, dimanche à 15 h 30, Tál. : 42.08-76-58. Durée : 1 h 45. De 80 F à 250 F.

Les Hommes de neige, Trilogie allemande imaginaire

mise en scène de Stéphane Braunschweig, avec Cyril Botherei, Yann-Joël Collin, Catherine Feurty, Issbelle Gozard, Flore Lafebyre des Noëttes, Eric Louis, Gibert Marcantognini, Alexandra Scieluna, Agnès Sourdillon et Nadia Vonderbeyden.

Trilogie du soldat qui revient de guerre, déboule dans un monde où il ne se reconnaît pius... Il y a la souffrance et le sourire de Büchner, l'agressivité et la raillerie de Brecht, l'humour désespéré de Horvath. Et il y a le monde de Stéphane Roumerhweig. Stéphane Braunschweig

Théâtre, 41, av des Grésillons, 92000 Gennevilliers. Du merdi au samedi à 20 h 30. Matinée, samedi et dimanche à 17 heures. Tél.: 47-93-28-30. 80 F et 110 F.

Le Long Retour

d'Eugène O'Neill, mise an scène d'Yvan Garouel, avec Dominique Economides, Yvan Garouel, Chantai Dupuy, Thomas Eirik et Hanri Delorme.

Des histoires de marins, d'embruns, de tours du monde. Des histoires, telles que les a vécues O'Neill, telles que les font revivre les imageries de l'enfance. Bateau-Théâtre (isce au 3, qual Malaquais), Passarelle-des-Arts, 6- Du mardi au samedi à 20 h 30. Tel.: 40-51-84-53. Durée : 1 h 30. De 75 F à 120 F.

Le Maître de go

d'après Yasımari Kawabata, mise en sobre de Jean-Paul Lucet, avec Michel Bouquet, Juliette Cerré, Jac-ques Spiesser, Jérôme Anger, Xavier Renoult, Valentine Varela et Isabelle Moulin.

D'après le livre de Kawabata qui raconte un combat historique entre un vicux maître du go - jeu d'origine chiéchecs - et son ancien élève. Michel Bouquet n'a jamais été un aussi grand acteur que dans ce spectacle. Atelier, 1, place Charles-Dullin, 18. Du mardi au samedi à 21 heures. Matinée dimenche à 15 h 30. Tél. : 46-08-49-24. Durée : 1 h 50. De 120 F à 240 F.

Le Neven de Wittgenstein

de Thomas Bernhard, mise en scène adeptation de Patrick Guinand, avec Jean-Marc Bory et Huguette Faget.

Deux clowns, qui sont deux malades... C'est l'ironie au vitriol de Thomas Bernhard, l'anteur le plus joué actuelle-

Maison des arts, place Salvador-Allende 94000 Crétail. Les mardi, mercredi, ven dredi et semedi à 20 h 30, le dimenche i 15 h 30. Tél. : 49-80-18-88. Durée 1 h 40. 90 F et 110 F.

L'Ourse blanche de Daniel Besneherd,

miss en scène de Claude Yersin, evec Florence Giorgetti, L Fabienne Montairo-Braz.

La maîtresse riche, l'amant pauvre, et l'autre, qui n'a que sa jeunesse. Ils se rencontrent dans le no man's land d'un bateau en partance vers le Nouveau Monde. Vers l'espoir. La pièce saisit des bribes de ces espoirs, et des arrachements. Et les acteurs sont splendides

Paris-Villette, 211, av. Jean-Jaurès, 19-Du mardi au samedi à 21 heures, Mati-nés dimanche à 18 h 30. Tél. : 42-00 02-68. Durés : 1 h 45. De 60 F à 120 F.

Pas là ·

d'après sept textes de Samuel Beckett, mise en scène de Jean-Claude Fall, avec Muni, Daniel Emilfork, Claire Ave-line, Basile Bernard, Agnès Bourgeols, Jean-Marc Eder et Molse Gabelus.

Beckett, toujours, six petites pièces conduites par le plus étrange, le plus méphistophélique des comédiens : Daniel Emilfork.

Tháitre Gárard-Philipe, 59, hd Jules-Gussde, 93000 Seint-Denis. Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 17 heures. Tél. : 42-43-17-17. Durée : 1 h 30, 80 F et 100 F.

Une exposition de fer blanc avec Grand Magasin.

Grand Magasin, revenu à un irrésisti-ble duo loufoque, se penche sur la quincaillerie du Chevalier à la triste figure, dans un époussoullant délire. Théâtre de la Bastille, 76, rue de la Roquette, 11: Du mercredi au samedi à 19 h 30. Tél. : 43-57-42-14. 70 F et

Les Yeux d'encre

mise en scène

Haine et passion entre deux sœurs dont l'une, aveugle, exige que l'autre lui raconte le monde. Empoignade de deux

Jardin d'hiver, cité Véron, 94, boulevard de Clichy, 18. Du merdi au samedi à 21 heures. Matinés dimanche à 16 heures. Téi. : 42-62-59-49. Durée : 1 h 20. 75 F et 95 F.

Ballet du Bolchoi ivan je Terrible

Sur diverses pages flamboyantes de Prokofiev (dont la superbe cantate Alexandre Nevski), une grande fresque épique, tumnitueuse, lyrique, comme le Bolchoï et son chorégraphe Youri Gri-

gorovitch savent en trousser. Des son-neurs de cloches, des boyards, des « Visions de la mort» et des « Victoires»; pas mal de tunnels, sussi. Trois interprètes alternent dans le rôle d'Ivan IV, comme dans celui de sa bien-aimée Anastasia, où, plutôt que la fade Natalia Bessmertnova, il faut tâcher de voir la divine Ludmila Semenaha (les 1= et 6 février en soirée, 3 et 9 en matinée) ou Maria Bylova, perle rare qui nous avait enchantés lors de la dernière visite du Bolchof (les 2 et 6 en matinée, 8 et 10 en soirée).

Petals Garnier, 19 h 30 les jeudis, ven-dradis et martis. 14 h 30 et 20 haures le samedi. 14 h 30 le dirmanche. 30 à 320 f. Tél.: 47-42-53-71.

10º rendez-vous chorégraphiques de Sceanx

Cette semaine, Angelin Preljocaj pré-sente son Amer America – l'attente et l'angoisse d'un groupe d'émigrants, dans un très bean décor – puis Sceaux nous invite à découvrir la toute jeune compagnie espagnole Mal Pelo avec Quarere – une histoire d'amour fou. Scenux, Les Gémeaux. 1" et 5 février, 20 h 30. 110 F. Tél. : 46-61-36-67.

Compagnie Josef Nadi Comedia Templo

La tonte demière création de Nadj : un théâtre dansé aux étranges et fortes images, où le tragique débouche sur le

Noisiel, La Ferme du Buisson. Le 2 février, 21 heures, 100 F. Tél. : 60-06-

Rennes

Ouvert par le déjà célèbre Welcome to Paradise, de Joëlle Bouvier et Régis Obadia, un très appétissant week-end consacré à une dizaine de duos contemporains, où alterneront décou-

vertes et retrouvailles. Si Viviane Serry, la «petite» de la tribu Gallotta,

partenaire un plasticien, Roland Roure. Les initiés ont déjà l'œil sur Héla Fat-

toumi et Eric Lamoureux, Michèle-

Anne de Mey et Olga de Soto. Domini-

heures. Le 3, 17 heures. Théâtre Jean-Marie-Serreau, 2 février, 19 heures. Le 3,

15 h 30. 90 F et 75 F. Tal. : 99-31-

« Une exposition de fer blanc », au Théâtre de la Bastille.

improvise autour des clarinettes de Louis Sclavis, Jean Gandin, lui, a pour

de Jean-Paul Wenzel, avec Françoise Bette, Marief Guittier et Thomas Aufort.

comédiennes un peu contenues, peut-être, mais magnifiques.

### Marseille **Ballet de Marseille**

**Roland Petit** 

Maguy Marin.

Soliste du Ballet de Marseille, Jean-Pierre Aviotte s'est déjà signalé par quelques essais chorégraphiques à la fois sensibles, concis et bien construits. Il s'attaque aujourd'hui à un « grand » ballet, d'après le roman de William Wharton – l'histoire d'un garçon qui aimait trop les oiseaux, une métaphore d'Icare. Avec le concours de deux brillantes étoiles invitées, Alessandra Ferri et Julio Bocca.

Opéra de Marseille. 1-et 2 février, 20 h 30. Le 3, 15 heures. 110 F à 150 F. Tél. : 91-47-94-88.

> La sélection «Théâtre» a été établie par : Colette Godard et Bénôdicte Mathieu. « Danse » Sylvie de Nussac.

THEATRE DE

BILLANCOURT

LUIGI PIRANDELLO

MISE EN SCÈNE : ARMAND DELCAMPE

46 03 60 44

Location:

Six

Boulogne

DU 15 JANV.

AU 17 FEV.

### Découvertes de la semaine

Un Re in Ascolto
Donald McIntyre (beryton-bass
Graham Clark (ténor),
Graham Valentine (comédien),
Edda Meser (soprano), Orchestre national e de l'Opéra de Paris,

Spectacle dans le spectacle, qui mêle le théâtre à la musique, la musique à l'Opéra, le théâtre au cirque, au grandguignol, Un re in ascolto est un spectacle importé de Covent Garden à l'Opéra-Bastille. La musique est de Berio, l'argument tiré d'un texte de Roland Barthes, l'Ecoute, publié en 1976 dans l'encyclopédie Einaudi. Un re in ascolto n'est pas, à proprement parler, un opéra, plutôt une action musicale qui se déroule en plusieurs lieux, sur différents niveaux. Créée à Salzbourg, en rents niveaux. Créée à Salzbourg, en 1984, cette œuvre a déjà été représen-tée à Londres, Vienne, Milan, et à Düs-

scène. Le 31 janvier et les 2 et 5 février. Opéra-Bastille, 19 h 30 (et les 31 janvier, 2, 5, 8, 11 et 13 février). Tél. : 40-01-16-16. De 40 F à 520 F.

### **Paris**

Mercredi 30 janvier

que Auclert et Sandra Martinez dan-Webern sent le fuligineux Bal dans un couloir de ser de Karine Sanorta, Frederic Cor-

Sibelius

net et Cathy Polo un extrait d'Eden de Théâtre Jean-Vilar, 1= et 2 février, 21

Brahms Symphosis nº 1 Gérard Poulet (violon),

Il ne faudrait pas manquer le retour de Gunther Herbig, à la tête de l'Orchestre de Paris. D'autant que son programme est de ceux que l'on aime. Et puis, écouter Gérard Poulet dans le Concerto de Sibelius, avec un chef et un orchestre à sa mesure, est une occasion bien trop rare pour que l'on se paie le luxe de ne pas faire une visite à Pleyel. Le vendredi soir, il laissera sa place à Sergei Edelmann, qui jouera à sa façon brillante et chantante le Premier Concerto pour piano de Mendelssohn.

Sele Pleyel, 20 à 30 (+ le 31). Tét.: 45-

Salie Pleyal, 20 h 30 (+ le 31). Tél. : 45-63-88-73. De 50 F à 210 F.

Stravinsky Concertino pour douze instrum Huit Ministures instrumentale Le Sacre du printemps

Carter Carrier

A Milror On Which To Dwell

Anniversary

Phylis Bryn-Julson (soprano),
Ensemble InterContemporain,
Orchestre Philharmonia,
Pierre Boulez (direction).

Boulez et le Philharmonia, dans le Sucre, c'est l'assurance d'une exécution à la sauvagerie tempérée par une clarté impeccable. C'est pour cette pièce que le public se pressera au Châtelet. En prime (!), il aura la chance d'éconter deux pièces de l'un des grands compo-siteurs américains contemporains. Châtalet. Théitre musical de Paris, 20 h 30. Tél. : 40-28-28-40. De 70 F à 195 F.

Mozart Sonate pour plane nº 12

Beethoven

Chopin Noctume op. 15 m 2 Ballade op. 23 m 1

**Debussy** 

Reflets dans l'eau L'Isle joyeuse Isabelle Oemichen (piano). isabelle Oemichen vient de sortir son premier disque. Un disque parmi d'au-tres qui offre l'avantage d'exhumer une mazurka que Chopin n'eut pas le temps de terminer avant sa mort. Une tâche dont Milosz Magin s'est acquitté avec dévotion. Cette œuvre sera stirement jouée en bis.

Salle Gaveau, 20 h 30. Tél. : 49-53-05-07. De 60 F à 160 F. **Bizet** BIZET
Lee Pécheurs de peries
Léontina Vaduvaj
Jungwon Park (sopranos),
Robert Swarsen/
Gérard Gerino (ténors),
Marcel Vanaud (beryton),
Jacques Schwarz (basse),
Orchestre Colonne,
Patrick Fournillier (direction),
Antoine Bourseiller (mise en scène).

Moins célèbre que Carmen, l'opéra le plus joné du répertoire avec Aida, les Pêcheurs de perles manquent d'airs célèbres à fredonner dans sa salle de

bains, mais pas de pages d'une beauté exquise rehaussée par une orchestra-tion aérienne. Remonter cette œuvre est la bonne idée de ce début d'année. Opéra-Cornique. Selle Favant (les 30 et 31 janvier et le 2 février, 19 h 30 ; le 3 février, 17 haures). Tél.: 42-86-88-83. De 40 F à 400 F.

Quatuors à cordes nº 7, 11, 15 et 22 Ouestrear Lucherin.

L'intégrale des quatuors de Mozart se poursuit à la Bastille avec le Quatuor Ludwig, l'une des jeunes formations françaises dont il se dit beaucoup de

Opéra de la Bastille, 20 h 30. Téi. : 40-01-16-16. 80 F.

Samedi 2 février

**Schumann** 

Fauré

Roussel

Debussy

La musique de Schubert envahit la vie de la famille de Gérard Depardieu dans Trop belle pour toi, le film de Bertrand Blier, se quatuors, mais aussi sa musique de piano. Une présence dont l'émouvante insistance devait beaucoup au jeu impeccable de Ma Odette Gartenlaub, à sa sonorité moirée, son expression si triste. Cette pianiste char-gée de la formation des futurs titulaires du certificat d'enscignement ne joue pas Schubert à l'ASCA, mais des pièces de Schumann et Fauré. Se peut-il qu'elle n'en saissee pas les humeurs, la

ouleur sourde? ASCA, 20 h 30. Tél. : 78-44-67-84. De 70 F à 120 F.





Prokofiev

Beethoven

Brahms

Le génie n'est pas héréditaire. Les savants sont d'accord là-dessus, mais la musique souffre quelques exceptions. A Moscou, on affirme que Pavel, violoniste, est encore plus époustouflant que Lazar, son pianiste de papa. Pour la première fois, ils se produiront en sonates, à Paris. A Gaveau, «Le salon musical de Paris». Salle Gaveau, 20 h 30. Tél. : 49-53-

Jazz

#### Laurent de Wilde Ouartet

05-07. De 120 F à 270 F.

Intello installé à New-York pour choisir sa vie (pianiste, compositeur, jazz), Laurent de Wilde est l'élégance même, la gaieté de la nouvelle génération. A chaque passage à Paris, il fait un tour en club avec les musiciens dont il se sent proche. Cette fois-ci, Eric Barret l'accompagne au saxophone ténor, tandis que Tony Rabeson et Jean-Jacques Avenel constituent le tandem rythmique. Inévitable au Sunset.

Les 30 et 31 jarvier et les 1= et 2 février Sunset, 22 h 30. Tél. : 40-26-46-60.

#### Michel Benita Dewey Redman Rita Marcotulli Aldo Romano

Bassiste de l'ONJ première formule, Michel Benita s'est produit avec un nombre considérable de leaders sérieux: d'Archie Shenp à Martial Solal, en passant par Portal et Enrico Rava. Son dernier disque sous son nom (Préférences, Label Bleu LC 65-32) montre ses qualités de meneur. Il rassemble pour un soir une pianiste romaine. Rita Marcotulli, un dri très européen (Italien de Paris au long cours), Aldo Romano et le plus grave, le plus résistant des saxophonistes texans: Dewey Redman. Le 31. New Morning, 21 h 30. Tét. : 45-

### Rive-de-Gier (Loire) Bill Frisell

Guitariste, producteur, chercheur de sons, petit inventeur, ami fidèle, agitateur sympathisant, derviche tourneur, empêcheur de tourner en rond, improvisateur comique, poète émouvant, Bill Frisell détonne. Il déconnecte le jazz de ses circuits tout faits, de ses routines, de ses obligations. Il le rend au réel. Il ne s'entoure que de casseurs. Tout cela se fait dans le rire, dans l'amitié, Pour toutes les musiques qui disent plus rien du monde actuel, rien de l'amour, rien des guerres, qui ne disent pas même le rien, celle de Bill Frisell, hors-circuit, hors programmateurs - ces derniers calomniateurs de l'invention seule, et beile, et cassante.

Le 31 janvier, à 20 h 30, Salie des fêtes Rive-de-Gier. Tél.: 77-75-05-22. 100 F.

### Rock

### **Rachid Taha**

Tout bien pesé, quelle que soit la maîtrise avec laquelle les lignes mélodiques, les couleurs instrumentales du Maghreb sont intégrées, quelle que soit: la langue (français, arabe, les deux) dans laquelle il chante, Rachid Taha, c'est du rock.

24 janvier - 28 février

Pignon-Ernest

Galerie Lelong



Edwyn Collins à l'Espace Omano

Musiques du monde

Ou la voix d'or du raï. Le plus jeune, le plus fragile en apparence, le « môme » né à Oran affiche son plaisir de chan-

ter. Pas révolutionnaire, et même

plutôt sage, Mami trace son chemin

avec patience dans cette nouvelle musi-

que algérienne, à qui il a donné une

patine américaine en allant enregistrer son dernier album à New-York avec

des musiciens du cru (Let me rai,

La 30. Auditorium des Halies, 21 heures

Ex-patron des Ambassadeurs du Motel

de Bamako, groupe prestigieux s'il en

est en Afrique de l'Ouest, le Malien

Kanté Manfila est, là-bas, une autorité

musicale. Salif Keita, son complice et

alter ego, a tenté l'aventure parisienne avant lui. Plus attaché à la tradition.

Manfila, arrivé en France il v a quatre

ans, a dil tout recommencer à zéro. Le

Théâtre de la Ville est une scène bien

méritée: la voix, le souci du bel

ouvrage, les rythmes, tout y est, en

Le 2 février, 18 heures; le 3 février, 20 h 30. Théâtre de la Ville. Tél.: 42-74-

Ray Lema revient d'une grande tour-

née en Afrique, la première depuis dix ans. Il y a retrouvé la magie de la

scène, et renoué avec la musique des

rues, sentie comme partie prenante des

gestes quotidiens. Zaïrois passé par les Etats-Unis et installé à Paris depuis

longtemps déjà, cet excellent musicien pratique avec générosité l'art de la

Le 5 février. Auditorium des Halles. 21 heures. Tél.: 40-28-28-40. 100 F.

La sélection
« Musiques »
a été établie
par Alain Lompech.
« Jazz »: Francis Marmande
« Rock »: Thomas Sotiue!

FIN DE COLLECTIONS

KILIMS

**TAPIS** 

- 40%

Ouvert dimanche

15 h

35, rue Jacob, 6€

22-77. De 55F à 65F.

Ray Lema

Cheb Mami

Kanté Manfila

### Edwyn Collins

Edwyn Collins sur scène, c'est un musicien très doué, un auteur hors pair qui n'arrive pas à se prendre pour une rock star. C'est une nonchalance amusée, un humour communicatif, qui mettent le rock de Collins un peu à part. Le 4 février. Espace Omano, 19 heures De 70 F à 80 F.

### Tournées

Hard rock de couleur pop, rythm'n'blues sauce yé-yé, Niagara jone à cache-cache avec l'image des débuts du groupe, ses aspirations et ses

Le 31. Montpeiller, Zénith, 20 h 30. 140 F. Location FNAC: 67-84-14-00. Le 2 18767, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 1162, 116

### Willy DeVille

Frais et dispos après une cure de remise en forme à La Nouvelle-Orléans (voir Victory Mixture, son album de standards made in Louisiana). Willy DeVille se lance sur les routes de France bien décidé à rendre à la gloire les pieds de nez qu'elle hui a décochés ces dernières années.

Le 1- février, Toulouse, Le Pied, 21 h 30. Tél.: 62-07-88-08. Le 2, Bordeaux, Le Chat bleu, 20h 15. Tél.: 56-29-19-67. Le 4, Nantes, Salle Paul-Fort, 20h 30. Tél.: 40-20-31-17. Le 6, Rennes, Salle Ubu, 21 heures, 90 et 110 F. Tél.: 99-31-12-10.

### Elliott Murphy & Band

Avant Willy DeVille, Elliott Murphy « aurait pu être un challenger », selon les mots immortels de Brando dans Sur les quais. Murphy concourait dans la catégorie Dylan/Lou Reed. Aujourchanter, sans promettre, mais en

Le 31 janvier, Le Bouscat (33), salle des fêtes. Le 2 février, La Roche-sur-Yon, Le Fuzz'yon, Le 8, Lille, L'Aéronef, Tél.: 20-54-95-24.

### Oyster Band

Néo-folk, traditionnel hardcore, l'Oys-ter Band est une source d'inspiration constante pour les inventeurs d'éti-quettes. C'est normal: leur musique, qui a les pieds dans la glèbe du patri-moine britannique, est tout à fait

Le 1- février, Nentes, Le Bouche d'air. Le 2, Saint-Nazaire, La Tisanerie. Le 3, Rennes, L'Ubu. Tél.: 99-31-12-10. Le 5, Pau, Casino. Le 6, Brioux (79), A. C. L

24 janvier - 28 février

Titus-Carmel

Galerie Lelong

13, rue de Téhéran, Paris S

### **Nouvelles** expositions

### **Emile Bernard**

LA SÉLECTION DE LA SEMAINE

Un peintre doné, curieux de tout, qui finit niutêt mal. Avec ses Bretonnes dans On pennire doue, curient de tour, qui finit phinôt mal. Avec ses Bretonnes dans la prairie de 1888, il joua un rôle essantiel dans l'élaboration, à Pont-Aven, de la peinture «synthétique» et «cloisonniste», dont Canguin, son aîné, tira parti. L'exposition qui résume la rétrospective de l'été dernier à Manuheim et Amsterdam, comporte une soixantaine de tableaux (de Bretagne, d'Egypte, de Venise), une trentaine de dessins et des

Fondation Mone-Bismarck, 34, av. de New-York, Paris 16-, Tél.: 47-23-38-88. Tous les jours, sauf dimanche, de 10 heures à 19 houres. Du 1- Sévrier 1991

### Juan Gris, dessins

Où l'on peut voir, en trente dessins de 1915 à 1921, comment l'enfant chéri de Kahuweiler prépara l'après-cubisme». Une précieuse exposition qu'accompagne un catalogue coproduit par le Cen-tro Julio Gonzalez de Valence et notre Musée national d'art moderne, Centre Georges-Pompidou, salle d'act gra-phique, 4º étage, place Georges-Pompidou, Paris 4º. Tél. : 42-77-12-33. Tous les jours, seuf mardi, de 12 heures à 22 heures, samedi, dimanche et jours fériés de 10 heures à 22 heures. Du 30 janvier 1991 au 1- avril 1991.

### Ignacio Zuloaga

On a quelque peu oublié ce peintre bas-que lié à Degas, Lautrec et quelques autres. Il fut pourtant fort apprécié dans les premières années du siècle pour sa capacité à assimiler le style moderne des Parisieus tout en restant fidèle à la tra-délin sistante meserante. dition picturale espagnole.

unton picturae: Espagnes.
Pavillon des Arts. 101, rue Rambutsau,
Paris 1⇒ Tél.: 42-33-82-50: Tous les
journ, sauf langd et jours-fériés, de 41 h30
à 18 h30. Du 30 jamiler 1991 au 28 avril
1991, 25 F.

### **Paris**

### Jan Dibbets

Ce plasticien néerlandais, très néerlan dais, est peintre de formation, mais il utilise la photographie, depuis la fin des années 60, dans une optique artistique originale. À preuve ses mises en perspec-tive savantes, ses architectures déployées ses panoramas éclatés, qui situent se recherches sur le versant d'un art construit, à la lumière de Mondrian, de Vermeer et de Saenredam.

Centre national de la photographie. Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson. Paris 16. Tél.: 47-23-36-53. Tous les ours sauf merdi de 10 heures à 17 heures. Fermeture démanche et landi de Pâques ainsi que le 1- mai. Jusqu'au 20 mai 1991. 25 F (entrée du musée).

### L'art en Belgique Flandre et Wallonie

Un point de vue sur l'art du vingtième siècle en Flandre et Wallouie, dans la foulée de Wiertz, Rops, Khnopff et Ensor, Où le surréalisme fait poids et loi, où dans la foulée de Magnite la subversion des images est de mise.

sun des mags ex le mas.

11, av. du Président-Wilson, Paris 16Tél.: 47-23-61-27. Tous les jours seuf land et jours tériés de 10 heures à 17 h 30, mercredi jusqu'à 20 h 30. Jusqu'au 10 mars 1991, 15 F.

#### Les peintures au feutre de Claude Aveline

Sait-on que l'écrivain Claude Aveline a découvert, en 1967, les vertus et les muances du crayon feutre, et que cette technique insolite hi sert à faire quantité d'images? Ce sont ces «peintures an feurre per correcte le Musée Regardelle pour tre» qu'expose le Musée Bourdelle, pour lêter les quatre-vingt-dix ans de l'écri-vain ami des arts et des artistes. Musée Bourdelle, 16, rue Antoine-Bour-delle, Paris 15-, Tél. : 45-48-67-27, Your

LE CARGO

**Sade 120** 

Louis Castel

du 5 au 13 février

#### Arturo Martini

Cette première rétrospective en France du sculpteur italien réunit quarante-huit œuvres de 1920 à sa mort, en 1947: des bronzes, des plâtres originaux, et beaucoup de grandes figures en terre cuite, matérian privilégié par l'artiste qui ainsi établissait un pont avec l'art ancien des Etrusques. Formé dans les cercles de la Sécession munichoise, Arturo Martini fut le seul sculpteur du groupe Valori Plastici. Et le favori de Mussolini. Hôtel de Ville, selle Seint-Jean, rue Loi porche côté Seine, Pazis 4-, Tous les ju sauf lundi de 11 heures à 19 heures.

#### **SAGA 91**

Créé en 1987 pour décongestionner la FIAC, le SAGA est le grand rendez-vous ananel des amateurs d'estampes et de lithographies contemporaines. On peut y trouver aussi des livres d'artistes, des objets, des scalptures... 158 galeries y exposent cette année leurs éditions origi-nales.

Grand Palais, nef, av. Winstor-Churchill, pl. Clemencesu, av. Général-Eisenhower, Paris 8-. Tél.: 42-26-99-01. Tous les jours de 12 heures à 19 h 30. Nocturne jeudi 31 janvier jusqu'à 23 h. Jusqu'au 4 février 1991. 45 F.

#### Simon Vouet

Ce n'est pas à une mince entreprise que se sont attelés les responsables de cette exposition Vouet. L'essentiel de son œuvre décorative a disparu et nombre des tableaux sortis de son atélier ont été des tableaux sortis de son atener on ete peints par des élèves auxquels il savait insuffier son propre talent. Soixante tableaux autographes ont toutefois pu être réunis, qui rappellent le séjour en Italie de Vouet et son inspiration caravagesque, ou qui relèvent de la veine française, plus légère, de ce peintre favoir de Louis XIII.

Grand Palais, galeries nationales, av. Winston-Churchill, pl. Clamenceau, av. Eisanhower, Paris 3- Tél.: 42-83-23-13. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 20 heures, mercredi (tasqu'à 22 heures. Jusqu'au 11 février 1991. 33 F.

#### Nancy Wilson-Pajic

Cette Américaine fixée en France depuis 1978 campe son univers voilé, filtré, tout en finesse, émaillé de traces d'actions éphémères et discrètes. Accompagnées de petits textes, ses images, de tons for mats, s'ageacent comme une multiplica tion de séquences quasi cinématographi ques accomplies de façon anonyo

### Galeries

### Tony Cragg

Pour en savoir plus sur l'évolution de ce sculpteur anglais dans la bonne veine des années 80. Qui a d'abord été tenté par la récupération d'objets de rebut picturale ment orchestrés au soi ou au mur, puis s'est pris d'intérêt pour les gros volumes

s'est pas d'unièret pour les gros volumes étranges, creux comme des pols, secrets comme des coquilles. Galerie Crousel-Robelin Bama, 40, rue Quincampois, Paris-4- Tél.: 42-77-38-87. Tous les jours asuf dimanche et lundi de 11 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 9 février 1991.

### Philippe Favier

Une phrase: « Monsieur Vous Trouverez Mon Jardinier Sur Une Nouvelle Planche» désigne le sujet mystérieux de ses nouveaux travaux : une trentaine de peintures sur verre; et de formats nettement moins petits que ses rébus sur papier de la série des betty's, également

Caleria Yvon Lembert, 108, rue Vieille-du-Temple, Paris-3-, Tét.: 42-71-09-33, Tous les jours sauf dimanche et lundi de 10 heures à 13 heures et de 14 h 30 à 19 heures. Jusqu'au 15 février 1991.

### Harald Lyth

Ce peintre abstrait qui nous vient de Suède expose, pour la première fois à Paris, ses toiles substantielles, travaillées en profondeur, entre le construit et le défait, l'opacité et la transparence, le noir et le bismo.

Galerie Di Meo, 9, rue des Beaux-Arts, Paris 6- Tél.: 43-54-10-98. Tous les jours sauf dinanctie et lundi de 10 heures à 13 heures et de 14h30 à 19 heures. Jus-qu'au 2 mars 1991.

### Ralph-Eugène Meatyard

Most en 1972, à l'âge de quarante six ans, cet opticien de métier a mis en scène un monde absolument angoissant qui porte en soi les prémisses de sa propre disparition. Traitant de l'étrangeré et du mystère de la vie quotidienne, il fait

### fants grimaçants à ses proches, qui se livrent à des rituels inconnus dans des

Air - 56, roe du Faubourg-Saint-Antoine, Paris-12. Tél.: 43-44-11-36. Tous les jours sauf samedi et dimanche de 11 heures à 19 heures. Jusqu'au 23 mars

#### Gérard Titus-Carmel, Ernest Pignon-Ernest

Ernest-Pignon-Ernest, depuis vingt ans, intervient dans et sur des villes, leur forme, leur couleur, leur histoire : cette fois Naples (et Le Caravage), où il a collé ses images sérigraphiques éphémères sur les murs des églises délabrées, au ras des soupirails et des trottoirs. L'exposition manque la sortie, aux éditions Herscher, d'un livre sur l'œuvre de cet artiste qui ne cède pas aux effets de la mode. Gérard Titus-Carmel, l'autre invité de la galerie Lelong, propose des dessins récents, fusains et sanguines, sur le

Paris-9- Tél. : 45-63-13-19. Tous les jours seuf dimenche de 9 h 30 à 13 houres et de 14 h 30 à 18 houres, samedi de 14 houres à 18 houres. Jusqu'au 28 février 1991.

### Régions

#### Grenoble Christian Boltanski

Une expositions rétrospective qui est passée par Londres et Eindhoven, mais elle comporte des pièces nouvellement conçues pour le musée de Grenobie. Boltanski y <u>insiste</u> sur ses recherches récentes: «monuments» à l'enfance et combres» de la mort. Tout un manège de souvenirs fragiles. Tout un dispositif pour émouvoir.

38000. Tél.: 76-54-09-82. Tous les jours sauf merdi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 11 mars

#### **Saint-Etienne** L'Ecriture griffée

Un propos, une réflection sur l'art et la problématique de la réprésentation du réel dans les années 30, 40 et 50, partant Artaud, Dubuffet, Fautrier, Giacometti Gruber, Wols, Dont le Musée de Saint-Etienne propose des peintures, des dessins, des sculptures, en des rapprochements imprévus et enrichissants.

Musée d'Art moderne de Saint-Etienne, La Terrasse, 42000. Tél.: 77-93-59-58. Tous les jours seuf mardi de 10 beures à 19 heures, mercredi jusqu'à 22 heures Jusqu'au 26 février 1991, 22 F.

#### Strasbourg Valses nobles et sentimentales

Richard Baquié, Marie Bourget, LF.P., Steven Parrino, Adrian Schiess, Felice Varini, Michel Veriux: sept artistes rassemblés par Jean Brolly, un amateur d'art contemporain qui présère l'approche souple au discours carré pour évoquer les recherches d'artistes appares sur la scène artistique des années 80.

Ancierne Douene, 1, rue du Vieux-Marchéaux-Poissons, 67000. Tél. : 88-32-48-95. Tous les jours sauf mardi de 11 heures à

#### Villeneuve-d'Ascq Collages: collections des musées de province

Des expérimentations de Picasso et Braque, en 1912, aux gouaches découpées de Matisse dans les années 50, l'aventure du collage, en cent cinquante œuvres choisies dans les collections des musées de province. Cette exposition proposée à Colmar l'été dernier, marque la réouverture, après rénovation, du Musée de Villeneuve-d'Ascq. Musée d'Art moderne, 1, allée du Mu

59650. Tél.: 20-05-42-46. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 19 heures. Jus-qu'au 14 avril 1991.

La sélection « Arts » a été établie par Génévière Breerette et Frédéric Edelmann ection «Photo»:





# Au SAGA les estampes de dix jeunes artistes français présentées par la Fondation Peter Stuyvesant

Créée en 1960 par Alexandre Orlov, à l'époque

(Publicité)



Litho 87,5 x 62 cm - 25 ex.

#### Jean-Charles Blais, "une image et un rituel"

Les usagers du métro ne manqueront pas de remarquer un certain air de famille entre la lithographie "Tilimbom", exposée sur le stand Peter Strryvesant au Saga et la figure noire qui depuis quelques mois les accueille sur le quai de la station Assemblée Nationale, Tilimbon, du nom de la maison de l'artiste dans le Midi de la France a été choisi en souvenir d'une chanson russe, reprise par Stravinsky. Ce n'était au départ qu'un marquage, une façon de se ir que la toile ou le dessin Mais le repère s'est transformé en jeu et participe désormais si bien au dessin qu'il apparaît désormais sur des travaux qui n'ent pas été réalisés à Vence. De cette figure noire, nous n'en saurons guère plus : "elle est contemporaine de mes travaux de Tanger - thème de l'exposition il y a deux ans chez Yvon Lambert - mais elle n'est pas orientale, même si la coiffe, le chapeau évoquent l'Orient".

A 34 ans, Jean-Charles Blais est déjà plus qu'un espoir de la peinture française : ses expositions depuis 1982 à la Galerie Yvon Lambert, à Paris, chez Léo Castelli à New York et dans les grands musées du monde, dont les Galeries Contemporaines de

2.75

Beaubourg en 1987 se succèdent à un rythme rapide. Mais ce peintre a aussi été l'un des tous premiers rtistes à travailler la lithographie à l'Atelier Franck Bordas, le petit fils du grand lithograveur Mourlot, chez qui Braque, Picasso, Chagall venaient travailler. Blais n'avait pourtant aucune prédilection particulière pour la gravure ou la lithographie. "Pavais fait quelques travaux d'édition en Suisse pour des portfolio de gravure sur bois". Mais c'est la rencontre avec Franck Bordas qui a été décisive : "Franck venait de s'équiper d'une immense presse et il m'a proposé de faire une litho, de grand format, à laquelle je pourrais ajouter des collages". Ces lithographies, tirées en très petit nombre sont donc des pièces miques, chacune ayant été retravaillée. Depuis, leur collaboration est régulière : "C'est devenu un rituel, raconte Blais, je vais travailler chez lui, régulièrement". Tilimbon n'est pas une pièce immense, 87,5 x 62 cm "juste une image", passée sur un support très choisi, un papier jaune sur lequel la couleur noire prend une singulière densité; "Ce qui est particulier dans cette pièce, explique Blais, c'est l'inversion, la partie peinte qui prend toute la dimension du travail. Le papier devient commè du vent et reste en arrière graphie, Tilimbon est une réflexion sur l'édition, paisque le papier ailleurs omniprésent se retire ici, en une sorte d'anti-Parmi les autres lithographies de

Blais présentées sur le stand, il convient de remarquer la main devant un visage, réhaussée de gouache rouge. Il s'agit de la première litho réalisée par Blais chez Franck Bordas en 1985 tandis que la silhouette de dos sur papier d'affiche déchirée de 1987 reprend ce support original à qui Blais a donné ses lettres de noblesse, notamment avec la grande composition, de 1985 qui figure dans la collection de la Fondation

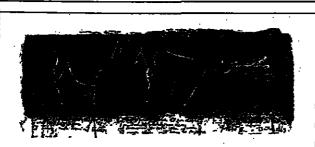

GAROUSTE "Qo kelet II I" 1990 Estampe au pochoir 50 : 65 cm - 30 ex.

Gérard Garouste: "le pochoir, un savoirfaire précieux"

Star de la peinture contemporaine, Gérard Garouste est aussi l'homme des grands décors de théâtre, de la carte de vœux de Michel Rocard ou de François Mitterand. Peintre et sculpteur, il s'est récemment essayé à la technique de l'estampe au pochoir "une technique si formidable qu'aucun modernisme n'a fait micux depuis". "Qohelet", une estampe pochoir de 30 exemplaires présentée sur le stand de la Fondation Peter Stryvesant devait figurer dans un livre que Gérard Garouste projetait de faire sur l'Ecclesiaste. Une perspective passionnante pour ce peintre qui confesse travailler lentement.

"Le pochoir permet de reproduire d'une façon extraordinairement fidèle parce que c'est une gouache, qui reproduit une gouache. On reste dans la même technique". Mais contrairement aux caux fortes ou aux aquatintes, le pochoir nécessite un travail d'équipe et un savoir-faire que très peu d'ateliers en France perpénient : le travail de Jacomet à Paris est d'autant plus précieux qu'il est menacé. A l'heure de l'offset et des reproductions en grande série, le travail manuel nécessité par le pochoir est imposant. Mais le maiheur du pochoir tient dans sa noblesse: plus les gouaches sont complexes et riches, plus le travail est difficile. Gérard Garonste a donc dil renoncer à son livre, faisant de "Ooheler" l'unique témoin de cette

Président de la Turmac Tobacco Company, la Fondation Peter Stuyvesant a su, en trente années de fonctionnement, se faire connaître et reconnaître par le monde de l'art. Sa collection comprend plus de 900 œuvres de Cobra à David Sallé, en passant par Hantai on Sicilia et les accrochages au cœur même des lieux de production ont fait de l'usine de Zevenaar (Hollande), un musée national. Depuis 1980 déjà, la Fondation proposait aux employés de la Turmac Tobacco Company d'acquérir des œnvres originales à tirage limité, signées Alechinsky, Mangold ou Morellet : elle a donc été dès sa création l'un des partenaires les plus enthousiastes du Salon de l'estampe et de l'édition d'art, le Saga. En 1988, avec des gravures d'André Masson et l'an dernier avec "Muralenkit" de Dewasne, une sérigraphie de 14 m de long sur 2,40 m de haut. Cette année, la Fondation Peter Stuyvesant a décidé d'enrichir sa collection par l'acquisition d'œuvres originales multiples de dix jennes artistes français et de présenter au Saga une sélection de leurs œuvres gravés\*. Le choix est judicieux à plus d'un titre. D'une part parce que les artistes choisis : Alberola, Blais, Hélène Delprat, Di Rosa, Favier, Garouste, Kriki, Le Groumellec, Pincemin et Traquandi considèrent tous l'estampe comme un aspect essentiel de leur travail. Mais aussi, parce qu'ils ont profondément renouvelé le langage des techniques, lithographie, linogravure, eauforte, gravure sur bois, pochoir ou encore, dans le cas de Traquandi, transfert photographique. Enfin, les dix "choix rétrospectifs" présentés sur le stand de la Fondation Peter Stuyvesant au Saga permettent de souligner les nouveaux rapports qui existent entre artistes et ateliers de gravure. Ce n'est pas par hasard si depuis quelques années, le public s'enthousiasme pour les œuvres originales multiples. Il est fini le temps où le peintre laissait au graveur le soin de reproduire en lithographie une de ses œuvres. Les artistes présentés par la Fondation s'impliquent profondément dans cette technique. Alberola, Blais, Hélène Delprat, Di Rosa viennent régulièrement travailler à l'atelier Franck Bordas chez Item ou Arte. Là ils expérimentent et innovent avec l'aide des lithographes et graveurs.

#### Gérard Traquandi : transferts et décalcomanies

Spécialiste du rebond entre des

écritures, des formes, des supports différents, Traquandi, 38 ans, a toujours eu le goût de la diversité, même s'il a le sentiment de faire la même chose puisqu'il travaille chaque fois le regard, la vue. Ce peintre, qui avoue n'avoir jamais vraiment fait de la peinture, mais de s'en être souvent servie, est familier de ces aller-retours. Il n'y a d'ailleurs pas de rupture pour lui entre la peinture, la gravure et la photographie. Plutôt une complémentarité : "Je crois qu'il a toujours existé un lien plus étroit qu'il n'y paraît entre la photographie et mon travail", dit-il à Bernard Blistène, dans un entretien préfaçant son exposition récente au Centre d'Art Contemporain de Castres. Depuis 1973, il collectionne des photographies en tous genres, des revues, des catalogues de vente parce qu'il trouve là un autre regard, celui d'un voyeur. "Faire entrer la photographie dans l'atelier, c'est le bon moyen de faire entrer des informations extérieures et de déjouer le piège que peut constituer le lien clos où je travaille", confie-t-il. Après avoir pratiqué l'abstraction jusqu'an monochrome réalisé en terre, il revient donc à l'image. Pour montrer la surface des choses, donner à voir une représentation de la nature. Cet objec-

tif, il l'atteint par la photographie.

D'où ces derniers travaux réalisés à l'atelier Item "transferts photographiques" sur papier arche, sorte de décalcomanie déposée à la surface d'une immense feuille de dessin, qui renvoit au viseur de l'objectif, sélectionnant un champ visuel bien déterminé dans un vaste paysage, qui restitue l'idée du cadrage. Traquandi prend pour sujet ses promenades quotidiennes aux alentours de Marseille : "le jardin Pastré" ou "Pormiou", cette calanque située entre Cassis et Marseille sont des lieux familiers des marseillais. Des paysages très cultivés, presque grecs, comme tirés d'un mythologie universelle qui se trouve être aussi sa mythologie personnelle puisque Traquandi enfant venzit s'y promener. Dans le même travail sur le regard, des lithographies plus traditionnelles sont exposées au Saga. Ces vues de paysage, de petit format, tirées à 20 exemplaires, sont le fruit du travail de dessin d'après nature, mené par Traquandi depuis deux ans : "J'avais cette nécessité, dit-il, de me planter devant les choses".



1990 - Litho 65 x 50 - 30 ex.

#### Loic Le Groumellec "avec la lithographie c'est raté ou gagné..."

Ce n'est pas à Carnac que Loïc Le Groumellec a découvert ces menhirs et ces mégalithes qu'il peint depuis 8 ans, mais à Rennes. dans les Archives de Bretagne, où travaillait cet artiste, né à Vannes en 1957. En voyant ces chromos de menhirs du XIXe, ce fut le choc: "J'ai compris que cette forme avait une charge potientielle beaucoup plus forte que celles que j'avais trouvées jusqu'alors". Il commence alors à peindre à la cire, des menhirs, travaillant dans l'obscurité, et c'est en allumant que les paysages apparaissent. Le mégalithe, monument érigé très

connoté sexuellement participe au même esprit que ses premiers

ravaux- des figures souvent mais il se révèle plus riche pour le peintre, "Le menhir trimbale en lui même tellement d'énormités historiques, de spéculations plus ou moins religieuses (sexe, mystère, mort), son incongruité d'autre part est telle, que le peindre me permet de jouer avec tous ces sens là" explique Le contre lequel l'artiste se tape la tête : "Je crois être quelqu'un de brut, qui n'est pas fin... Il faut être subtil aujourd'hui, savoir nager comme un poisson dans l'eau. Moi, ie ne crois pas être poisson. je crois au comraire être plutôt un éléphant qui dans un magasin de porcelaine va systématiquement

tout casser".

"Mégalithes et maison", un lithographie de 1990 tirée à 30 exemplaires fait partie de la trentaine de gravures réalisées depuis trois ans par Le Groumellec à l'atelier Franck Bordas. Elle résume ses deux thèmes favoris, le mégalithe et la maison, deux formes élémentaires de simplicité. Car l'essentiel pour Loïc Le Groumellec est bien cette économie de moven que l'on retrouve dans ses lithographies comme dans sa peinture et qui s'apparente davantage aux monochromes blancs qu'à la célébration des religions celtimes : "J'aime, dit-il, la rapidité de la lithographie, proche de celle di dessin ou du lavis. Avec elle, c'est gagné ou c'est raté".

#### Philippe Favier : "Je grave comme je respire"

"Pour aimer Favier, il faut aimer Callot et Grandville, Doré et Rops, Redon et Klee" écrivait dans Le Monde du 5 avril 1990, Philippe Dagen. Depuis quelques années, les amateurs de gravure ont remarqué ce jeune homme discret de 33 ans, né et toujours installé à Saint-Etienne, qui raconte avec fulgurance de petites histoires sur plaques de zinc ou de fer blanc. Contrairement à d'autres artistes pour lesquels l'œnvre gravé est annexe, Favier le privilégie au point d'en faire l'essentiel de son travail. En dix ans, pas moins de 200 gravures ont ainsi été répertoriées dans un catalogue raisonné, édité en 1990 par le Musée de Gravelines, à l'occasion d'une exposition rétrospective.

Etonnante sûreté de cette main oui grave des sujets minuscules sur des supports souvent invraisembiables : morceaux de verre ou couvercles de boîtes de sardines. après un déjeuner à l'atelier. Une habileté que Favier résume ainsi : "Je grave comme je respire, sauf que j'ai parfois des problèmes DOUR respirer".

L'une des gravures exposées sur le stand Peter Stuyvesant date de février 1990. Elle annonce ses

tous derniers travaux, exposés actuellement à la Galerie Yvon Lambert sous le titre générique et, comme toujours chez Favier, ironique "Vous Trouverez Mon Jardinier Sur Une Nouvelle Planche", un phrase mnémotechnique pour situer les planètes dans le système solaire. Dans cette gravure, éditée par l'atelier Tazé, acquise par la Fondation Peter Stuyvesant, apparaît le personnage du jardinier au milieu d'un rébus où des réponses surgissent à travers le temps. "C'est un jeu d'énigmes qui, à partir du thème principal nous entraîne dans des spéculations sans fin". Car, ajoute Favier, "ce jardinier, c'est bizarre,



Jean-Charles Blais, Loic Le Groumellec, Philippe Favier exposent à la Galerie Yvon Lambert. Gérard Garouste à la Galerie Durand Dessert, Gérard Traquandi à la Galerie Samia Saoume. Les lithographies de Jean-Charles Blais, Loïc Le Groumellec sont éditées par Franck Bordas, Garouste chez Jacomet, Favier chez Tazé, disponible à la Galerie La Hune.



30 Le Monde • Jeudi 31 janvier 1991 •••

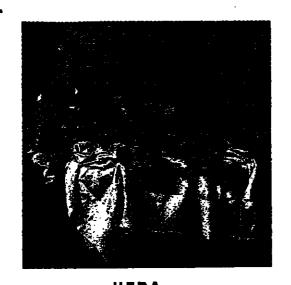

HEDA - 8 192 000 Frs -



SECRETAIRE DE DUBOIS - 7 458 000 Frs -



EUNOME

pheneficiaires du Pl

Parigines tres val

MODICLIANI - 66 133 000 Frs -















MAJORELLE ET DAUM - 7 668 000 Frs -

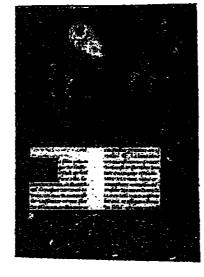

MANUSCRIT DU XVe - 3 678 829 Frs -



JUPITER



- 3 259 000 Frs



DROUOT LA CONFIANCE DANS L'ART



DROUOT - COMMISSAIRES PRISEURS DE . PARIS



9 RUE DROUOT, 75009 PARIS - TEL. (1) 48 00 20 20

mBANQUE MONOD



enseignant

La durée de la récession américaine

Le tumulte de l'actualité, les inquiétudes provoquées par la guerre du Golfe ont des effets psychologie des chefs d'entreprise et des consommateurs qu'il est bien difficile de faire la part des choses. Les hostilit le climat des affaires ou contribuer à le détériorer à

Les cinq mois et demi qui se sont écoulés entre l'invasion du bombardements américains ont beaucoup déprimé la conjoncture : moins de consommation de la part des part des chefs d'entreprise.

Il semble maintenant, d'après les informations encore très partielles que l'on peut recueillis soit manifesté après le déclenchement des hostilités. Ce soulegement n'est pas seulement exprimé par les du pétrole notamment – qui pas. Il est aussi celui des chefs d'entreprise qui avancent que la période d'attente et d'inquiétude est terminée. On y voit assurent certains d'entre eux, même si le conflit actuel n'écarte pas le risque de

climat. Mais des points positifs commencent à apparaître timidement dans certaines enquêtes. Une chose est frappante tout de même : pour un certain nombre d'experts habitués à suivre la conjoncture, la guerre du Golfe n'est qu'une parenthèse qui n'aura pas beaucoup d'importance sur l'activité dans le monde. Se trompent-ils?

De telles analyses nous renvoient à la réalité du pris naissance dès l'automne 1989. La récession qui a suivi a débuté en octobre 1990. Aurait-elle été évitée sans l'invasion du Kowett? C'est possible. Mais ce qui est maintenant important pour la santé de l'économie mondiale est de savoir combien de tempe elle durera. Depuis la dernière guerre, les Etats-Unis ont connu moyenne a été de dix mois. Si les choses se passent de la même façon, l'économie américaine pourrait reprendre du poil de la bête à l'automne prochein. Eventualité que M. Bush aura intérêt à voir se concrétiser, l'échéance des élections présidentielles n'étant plus très loin (novembre 1992). La est probablement la véritable interrogation.

PÉTROLE ↓

WII (West Texas Intermediate), i New-York i in citiate

(Source : Arbitrages pétroliers

brut reste depuis plosieurs jours pratiquement sans changement, les cours oscillant de quelques cents autours de 20 dollars. Figés dans l'attente de nouveiles majeures concernant le conflit du golfe Persique, notamment le déclenchement de l'offensive ter-

Les conséquences de la guerre du Golfe

## L'économie mondiale souffre du pessimisme cumulé des consommateurs et des chefs d'entreprise

L'activité économique dans le monde ne donne pas de signes de reprise. Dans plusieurs grands pays îndustrialisés, le moral des chefs d'entreprises et celui des consommateurs semble même particulièrement mauvais. Ces attitudes peuvent évidemment avoir une grande importance sur deux facteurs clés de la conjoncture : la décision de consommer ou d'épargner, la décision d'investir. La durée de la guerre dans le Golfe, la tournure que va prendre cette guerre et bien évidemment l'évolution des prix pétroliers seront déterminants.

guerre se prolonge. - Le Nomura Research Institute, filiale de la

de notre correspondant

Dans son message sur l'état de

l'Union, le président Bush a insisté sur les quelques points qui, selon lui, incitent à l'optimisme.

D'abord, le fait que les Etats-Unis n'ont pas à combattre une inflation

à deux chiffres, ensuite, que les entreprises ne sont pas tenues de réduire sensiblement leur produc-

tion dans la mesure où elles ne

enfin, que les exportations

Reprenant à son actif le bilan de

son prédécesseur, le président amé-ricain a rappelé que, depuis 1981, le pays avait créé vingt millions

d'emplois, diminué de moitié l'in-flation et les taux d'intérêt, l'éco-

ment, en dépit d'une interruption « temporaire » de la croissance,

e deux fois plus importante que celle de nos concurrents les plus

proches ». Allusion directe au

Japon, dont le produit national brut est effectivement deux fois

« Nous retrouverons bientôt la

croissance » a promis le président

américain, en appelant à une baisse des taux d'intérêt. Il a rap-pelé par ailleurs l'engagement de réduction drastique, sur cinq ans, des dépenses budgétaires convenu

lors de l'accord obtenu, à l'arraché,

fin octobre 1990 entre le Congrès et la Maison Blanche. M. Bush a

inférieur à celui des Etats-Unis.

nt une forte croissance.

Dans son discours sur l'état de l'Union

« Nous retrouverons bientôt la croissance »

déclare le président américain

grande maison de titres Nomura, a calculé que si les hostilités dans le Golfe duraient trois mois, la croissance économique au Japon serait ralentie de 0,2 %, compte tenu de l'aide financière que fournit le pays à l'effort de guerre. La progression du PNB serait dans ce cas comprise entre 3,3 % et 3,8 % au cours de l'année budgétaire 1991 (avril 1991mars 1992) au lieu de 3,5 % à 4 % prévus avant la guerre et après un taux de croissance effectif de 6 % environ l'année dernière. L'aide du Japon va en effet se traduire par l'émission d'obligations d'Etat qui réduiront les liquidités et la masse monétaire. Les taux d'intérêt auront tendance à monter et exerceront un

proposé de réexaminer en vue de

la faire adopter dans le prochain

budget une réduction de la taxe

d'imposition des plus-values en capital. Cette disposition, vive-

ment combattue lors de la précé-

dente discussion budgétaire, avait finalement été abandonnée.

Parmi les antres sujets, le prési

dent Bush a anssi proposé la créa-tion de comptes d'épargne fami-liaux exonérés d'impôt et le renforcement des dispositions

loppement « afin de créer des emplois ». Mesure qui devrait contribuer à accroître le dépôt de

brevets, un domaine où, en dépit

de positions fermement tenues

Etats-Unis ont pris beaucoup de retard par rapport au Japon, voire

certains pays européens tels que

Cet aspect a été également évo-

qué par le sénateur George Mit-chell dans sa réponse au discours présidentiel. « Nous avons démon-

tré notre avance technologique dans la guerre, il faut maintenant l'ap-

der (démocrate) du Sénat. Puisque nous sommes capables de fabriques

la bombe la plus sophistiquée, pour-quoi ne pouvons-nous pas produire le meilleur magnétoscope? Puisque nous pouvons fabriquer un missile Patriot à grande vitesse, pourquoi ne pouvons-nous pas produire aussi un train à grande vitesse?

un train à grande vitesse ?.. »

*iquer à la paix*, a indiqué le lea-

s des secteurs bien précis, les

Si le conflit durait au moins six mois et sur la base d'un coût de guerre qui pourrait être de 86 mil-

le Japon, la croissance serait ralentie de 0,4 point, estime le vice-prési-M. Yoshio Suzuki. «L'économie nippone risquerait alors de connaitre la récession». Pourtant « si l'inflation diminue et permet un relachement de la politique monétaire, le Japon devrait être en mesure de faire estime d'ailleurs difficile l'analyse des effets de la guerre puisqu'à côté de « l'effet déflationniste psychologique», il voitacertains effets expanuistes », liés au développe

 Grande-Bretagne : des réduc-tions d'effectifs envisagées dans la moitié des entreprises. - Au cours des trois derniers mois, le pessi-

le CBI - Confédération de l'industrie britannique - la moitié des sociétés ont l'intention de réduire leur personnel. Il favt, selon le CBI, remonter dix ans en arrière pour trouver pareil pessimisme. Le patronat britannique qui a mené une étude auprès de mille sociétés indique que 60 % d'entre elles travaillent très en dessous de leur capacité de production et que beaucoup ont différé des projets d'investissement. Seul point positif : l'augmentation des prix de gros va se ralentir et à

n'est pas meilleur. Selon le Conference Board, l'indice de confiance établi auprès de 5 000 ménages américains est tombé au plus bas guerre contre l'Irak a soulagé l'opi-

Un point positif: les commandes prises américaines ont augmenté de 4.4 % en décembre après avoir très presque 11 %). Cette reprise est plus militaire : les commandes de bien civils ont progressé de 16,9 % en décembre après avoir chuté de tions sont à rapprocher des dernières statistiques qui viennent d'être publices aux Etats-Unis et qui montrent que les dépenses de consommation des ménages améri-

Fortement dépendant de ses importations

### Le Japon multiplie les accords de coopération avec les pays pétroliers arabes

L'approche japonaise du problème énergétique dans le contexte de la guerre du Golfe est pragmatique, sinon cynique : quel que soit le rapport de forces, il y aura du pétrole et ceux qui le possèdent devront le vendre. La seule inconnue est son prix. Et le Japon

L'éloignement du conflit. le contexte régional des rapports de forces qui en est l'enjeu comme l'asurance que donnent au Japon à la fois des réserves de pétrole de cent quarante deux jours et les ressources nécessaires pour faire face à une aug-mentation du prix du brut expliquent l'absence de panique avec laquelle ce pays, qui dépend pourtant à 70 % du Proche-Orient pour ses approvisionnements en pétrole, a réagi à la crise. A l'exception de quelques réflexes d'inquiétude qui ont donné lieu à des commandes sou-daines de brut africain et des achats sur les marchés à terme, le Japon n'a rien changé dans sa politique d'ap-

Estimant que ceux-ci ne subiront

pas de réduction importante dans l'immédiat, le gouvernement s'est pour l'instant contenté d'inciter les consommateurs au calme, d'assouplir l'obligation de stockage imposée au secteur privé, afin d'accroître de 350 000 barils par jour l'offre de nétrole sur le marché, et de renford'économies d'énergie

Le Japon est-il pour autant à l'abri ses partenaires. Son assurance financière se double néanmoins d'une politique énergétique qui présente assurément des faiblesses mais n'en

énergétique nippone se placent dans la perspective d'une augmentation constante du marché énergétique asiatique. Dans un scénario de crois-sance moyenne du PNB nippon de sance moyenne du PNB nippon de l'ordre de 3,7 % jusqu'en l'an 2000, l'augmentation de la consommation d'énergie sera sur l'archipei de 2,2 % par an. Si en 1989, la demande japo-naise en énergie était de 499 millions de tonnes équivalent-pétrole, elle sera en l'an 2000 de 544 million tonnes et de 666 millions en 2010 (la production locale restant faible).

#### L'espoir du gaz naturel liquéfié

Bien qu'an cours de ces quinze dernières années le Japon ait réduit la part du pétrole dans sa demande totale en énergie (de 80 % à 57,9 %), il n'en reste pas moins très dépen-dant du Proche-Orient : 72 % de ses importations, soit 3 millions de barils par jour, proviennent de cette

Selon les études prospectives du MITI (horizon 2010), le pétrole devrait encore diminuer dans la consommation globale d'énergie (pour passer à 45,3 %). Tandis que la part du charbon restera sensiblement la même, celles de l'énergie nucléaire et du gaz naturel devraient considérablement augmenter et représenter respectivement 16,9 % et 18 % du total (actuellement les deux sources d'énergie répondent chacume à envi-ron 10 % de la demande). L'énergie solaire passera de 1,3 % à 5,3 %.

Les Japonais comptent beaucoup sur le gaz naturel liquéfié. Au tournant de ce siècle, celui-ci pomrait être la seconde source énergétique du Japon après le pétrole. Tokyo a com-mencé à acheter du gaz naturel liquéfié (LNG) il y a vingt ans. Actuelle-ment, il importe 36 millions de tonnes par an (soit 70 % du total des importations mondiales de LNG). Ses sources d'approvisionnement sont Abon Dhabi, l'Alaska et l'Australie, Brunei, l'Indonésie et la Malaisie. En l'an 2000, le Japon se propose d'importer 64 millions de tonnes de LNG.

Malgré ces diversifications et une réduction de l'ordre de 20 % de la part du pétrole dans les approvisionments énergétiques globaux, l'or noir et ses produits dérivés resteront la première source d'énergie de l'ar-chipel.

> PHILIPPE PONS Lire la suite page 32

### La France achète en Afrique le brut qu'elle retirait auparavant d'Irak

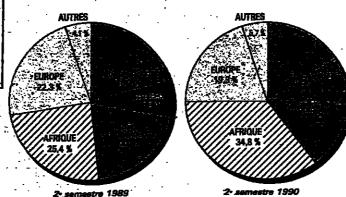

### La provenance des importations

Depuis le début de la crise du Golfe, la France a profondément réorienté ses approvisionnements pétroliers afin de compenser la perte des importations en provenance d'Irak, qui représentalent 7,5 % du total au cours du second semestre 1989 et ont été totalement interrompue dès le mois d'acût 1990 en raison de l'embargo. Si la part de l'Arable Saoudite a augmenté dans les importations françaises totales de brut, celle du Moyen-Orient en général a diminué de près de 10 points au profit essentiellement de l'Afrique. Le Nigéria, l'Algérie, le Came la Lybie ont nettement accru leurs livraisons, de même que l'Angola, qui du vingt et unième rang est passé au sbdème, sa part du total atteignant 5,9 %, contra 0,4 % un an auparavant.

Selon le président d'Elf Aquitaine Les cours devraient trouver un équilibre entre 20 et 25 dollars

«Les variations erratiques des cours du pétrole ne sont pas dues aux pro-ducteurs, mais souvent à une spécula-tion très largement artificielle, a déclaré M. Lolk Le Floch Prigent, PDG d'Elf Aquitaine, mardi 29 janvier. Plaidant pour «un prix raisonna-ble» du pétrole, M. Le Floch Prigent a estimé que le prix d'équilibre était sinté entre 20 et 25 dollars par baril. Au cours des prochains mois at-il.

Au cours des prochains mois, a-t-il ajouté, se gardant toutefois de pronostics précis, le prix du baril «trouvera un équilibre dans cette zone de 20 à 25 doilars, avec éventuellement des variations autorités de la company tions spéculatives dans les prochaines semaines. C'est en tout cas le prix retenu pour fonder la politique à moyen terme d'une « compagnie resable» a-t-il dit.

Les compagnies, a expliqué le pré-sident du groupe pétrolier, doivent « amortir les soubresants du marché pour les consommateurs » d'une part en garantissant l'approvisionnement ce qui est facile pour Elf qui produi ce qui est saue pour En qui protant, pour l'essentiel en dehors du Golfe, plus de pétrole qu'il n'en raffine et distribue dans ses réseaux, et d'autre part en pratiquant une politique de prix « responsable ». « Depuis le mois d'août, les consommateurs français ne se sont des montes pour merci des fine. se sont quasiment pas aperçu des fluc-tuations erratiques des prix du brut sur le marché international», a assuré

600 nouveautés ont marqué la micro en 90.



TROUVEZ-LES DANS NOTRE NUMERO SPÉCIAL. CE MOIS-CUCHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUN Suite de la page 31

Les Japonais sont les deuxièmes importateurs de pétrole après les Etats-Unis et sont appelés à le rester.

La dépendance nippone vis-àvis du Proche-Orient restera forte. Déjà, d'ailleurs, la part des pays arabes dans les importations de produits dérivés du pétrole ne fait que croître : si, en 1985, la moitié des importations venaient du Proche-Orient, il s'agissait en 1989 des trois quarts. En ce qui concerne en outre les fournisseurs, aiors que, en 1980, les pays producteurs (essentiellement arabes) et les compagnies pétrolières internationales détenaient pratiquement le même part du marché nippon (chacun 44 %), en 1989, les premiers ont affermi leur emprise aux dépens des secondes: ils assurent 63,5 % des importations japonaises de

Cette dépendance vis-à-vis des pays arabes et les changements qui interviennent dans l'industrie pétrolière contraignent les Japonais à réajuster leur politique énergétique. Par rapport aux Etats-Unis et à l'Europe, le Japon n'a pratiquement aucune production autonome de pétrole (0,3 % de la demande totale contre 58 % dans le cas des Américains et 24 % dans celui des Européens). Les accords d'exploitation qu'ils ont d'autre part passés avec des pays producteurs ne leur permet-tent d'assurer que 10 % de leurs besoins. Ils sont appelés à redénlover leur industrie pétrolière dans deux directions : accord d'exploration et de production avec des pays producteurs et rationalisation d'un secteur jusqu'à présent hautement protégé.

Le secteur pétrolier nippon présente deux grandes faiblesses : un manque de compétitivité sur le plan international et une insuffisance en matière de conversion des produits lourds en produits légers. L'industrie pétrolière nippone produit ainsi trop de fuel (700 000 barils par jour pour une capacité de raffinage de 3,5 millions de barils), alors que le marché a surtout besoin de produits plus légers. Cette insuffisance tient à un sous-équipement pour le «craking» (fabrication d'essence à partir du fuel).

La politique de dérégulation entreprise depuis quelques années par le MITI (libéralisation des importations de pétrole qui sera achevée en 1995; abolition du système des quotas et des restrictions mises aux activités de raffinage) vise clairement à faire disparaître les plus faibles des huit pétroliers nippons actuellement en activité, ou à les contraindre à

La restructuration en cours, liée aux problèmes d'investissement considérables nécessaires pour augmenter les capacités de raffinage (sans compter de difficultés on'elles supposent en raison de la résistance des écologistes à l'implantation de nouvelles installations), conduisent les Japonais à multiplier leurs accords avec les pays producteurs. Ces derniers les courtisent : ils souhaitent en effet prendre des participations dans les compagnies pétrolières nip-

L'Arabie saoudite, mais aussi le Koweit, Abu-Dhabi et l'Irak (jus-

qu'en août dernier) sont notamment en pourparlers avec les Japonais. Tend ainsi à se renforcer dans le domaine de la production et du raffinage une coopération déjà largement amorçée entre pays producteurs exportant leur pétrole et Japonais finançant les projets de développement de ceux-ci qui risque de mettre davantage les «majors» sur la

#### Total présent

Pour un pétrolier français comme Total, présent depuis trente-cinq ans dans la région tant sur le plan commercial que sur celui de l'exploitation et qui réalise un peu plus de 10 % de son chiffre d'affaires global avec le Japon (où il est actif sur tous les marchés). Taïwan et la Corée, le risque est double : à la mise à l'écart des « majors » s'ajoute la possibilité d'être marginalisé sur le marché. Il est clair que parmi les pétroliers nippons qui résisteront à la politique de dérégulation du MITI figureront ceux qui sont alliés aux concurrents de Total (Shell, Mobil, Caltex) et qui nar conséquent ne seront guère enclins à lui acheter du brut.

Solon M. de Mestier du Bourg. délégué général de Total en Extrême-Orient, « la seule manière de consolider notre présence au Japon est de se lancer dans des implantations industrielles afin de n'être pas simplement un fournisseur de matières remières». Autre carte de Total: ce gaz naturel liquéfié sur lequel comptent tant les Japonais. Total procède à des explorations dans le solfe du Siam ainsi an'an Vietnam et participe aussi à trois grands projets dans lesquels les Japonais ont pour partenaires Abu-Dhabi, l'Indonésie et Qatar.

PHILIPPE PONS

### La production soviétique de pétrole au plus bas depuis douze ans

La crise énergétique s'aggrave dengeureusement en Union soviétique. En 1990, la production de pétrole n'a été 'que de 570 millions de tonnes, le plus bas niveau depuis 1978. Le 22 janvier, une explosion aurait par ailleurs provoqué l'arrêt de l'activité d'un important complexe pétrochimique près de Kazan, d'après le Financial Times du 30 janvier.

Victime de la désorganisation des industries sous-traitantes et de la baisse des investissements, la production de pétrole en Union soviétique a chuté l'an dernier de 10 %, tombant de 607 à 570 millions de tonnes, soit le niveau le plus bas depuis 1978. La publication de ces chiffres par le comité statistique de l'Etat à Moscou coïncide avec un appei pressant des dirigeants de la principale province pétrolière soviétique. celle de Tyoumen dans l'Ouest sibérien, au président Gorbat-

La situation catastrophique de l'industrie pétrolière pourrait conduire l'Union soviétique à devenir des 1995 importateur net de pétrole, ont-ils averti, dénoncant la diminution des investissements, la pénurie chronique d'équipements et la « dictature de 'centaines d'entreprises en situation de monopole ».

Dans la région de Tyoumen, qui produit à elle seule les deux tiers du brut soviétique et autant que l'Arabie saoudite, des douzaines d'installations énergétiques majeures ont été arrêtées, la construction de rassineries stoppée et le rythme d'augmentation de la production de gaz cassé,

assurent les dirigeants sibériens. La production de pétrole n'est pas la seule à être affectée. Celle de charbon a éxalement diminué de 5 % à 703 millions de tonnes. celle de gaz n'a augmenté que de 2 % (contre 7 % l'an en moyenne depuis 1985) et celle d'électricité

#### Une plate-forme détruite par une explosion?

L'industrie pétrochimique soviétique ne va guère mieux. Elle serait même menacée de paralysie. Selon des informations relatées par le Financial Times, une formidable explosion aurait anéanti le 22 janvier une bonne partie des installations de la plate-forme de Nijnikamsk, situé non loin de Kazan (République des Tatars) au voisinage occidental de l'Oural.

Construite par la firme japonaise Toyo, cette plate-forme, dotée d'un vapocraqueur d'une capacité de 450 000 t/an d'éthylène, constitue le cœur d'un des pius grands complexes pétrochimiques d'Union soviétique. Il alimentait en matières de base (éthylène, propylène, butylène, butadiène...) huit autres unités de fabrication de matières plastiques et de caoutchouc synthétique réparties sur le périmètre Kazan-Ufa-Sterlitamak-Salarat. Les dégâts seraient estimés à l'milliard de dollars (5 milliards de

Cet accident ne serait pas le premier. Des problèmes analogues seraient survenus il y a quelques mois aux unités de Tomsk (Sibérie occidentale) et de Sumgait (Azerbaidjan), de telle sorte que le déficit soviétique en éthy-lène serait de l million de tonnes (25 % des capacités existantes).

**DES LIVRES** 

SOCIAL

Un rapport sur les accidents du travail

### M. Querrien fait des propositions pour renforcer la sécurité dans le BTP

L'amélioration de la prévention des accidents de travail dans le secteur du bâtiment et des traveux publics nécessite des « ajustements plutôt qu'un véritable bouleversement » de la lég a affirmé, mardi 29 janvier, M. Max Querrien en présentant le rapport officiel qui lui avait été

Devant la recrudescence des accidents de travail dans ce secteur (+ 40,3 % de décès en 1988 par rapport à l'année précédente, selon les statistiques de la CNAM), M. Quer-rien, conseiller d'Etat, s'était en effet vu confier par les ministres du tra-vail et de l'équipement, une mission pour présenter une série de proposi-tions destinées à renforcer la prévention des risques dans ce secteur.

Principale mesure préconisée par le conseiller d'Eint, la refonte du sys-tème de cotisation des entreprises à la branche accidents de travail de la Sécurité sociale, cotisation calculée aujourd'hui sur la base d'un taux colaujourd'hui sur la base d'un taux col-lectif. M. Querrien propose d'instan-rer un système « tendant à dispenser les entreprises qui mênent une politi-que de prévention sérieuse de payer pour les autres». Une mesure simi-laire a été préconisée par M. Fran-cis Ceyrac qui rendait public, le même jour, un rapport sur les accimême jour, un rapport sur les acci-dents de travail commandé par la Fédération nationale des travaux

La prise en compte de la sécurité doit également se traduire, aux yeux de M. Querrien, «d'un bout à l'autre du déroulement de l'acte de construire » et notamment dès le lancement de la procédure d'appels d'offres, par l'intégration de «clauses

Concernant la répression, le rapport préconise, outre une nouvelle échelle des peines en cas de manquements, l'habilitation de l'inspecteur du travail à se substituer à un esterit en danger grave ou imminent pour faire immédiatement cesser son activité inson'à la mise en place de pro-

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

### CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE **OBLIGATIONS 13,70 % JANVIER 1984**

partir du 6 février 1991 à 616,50 francs par titre de 5 000 francs, après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 68,50 francs (montant brut : 685 francs).

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de 34,21 francs auquel s'ajouteront les retennes de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 21,23 francs, faisant ressortir un net de 561,06 francs. Ces retennes ne concernent pas les peres au III de l'article 125 A du Code général des impôts.

#### CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE - OBLIGATION A TAUX RÉVISABLE ANNUEL JANVIER 1984

Les intérêts courus du 6 février 1990 au 5 février 1991 seront payables à partir du 6 février 1991 à 424,80 francs par titre de 5 000 francs après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 47,20 francs (montant brut : 472 francs).

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de 23,57 francs auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 14,63 francs, faisant ressortir un net de 386,60 francs. Ces retenues ne concernant pas les personnes visées au III de l'article 125 A du Code général des impôts.

### CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE - OBLIGATIONS 9,91 % FÉVRIER 1990 (EX-15,30 % JANVIER 1983)

Les intérêts courus du 7 février 1990 au 6 février 1991 seront payables à partir du 7 février 1991 à 445,95 francs par titre de 5 000 francs, après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 49,55 francs (montant

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de 24,75 francs auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 15,35 francs, laisant ressortir un net de 405,85 francs. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du Code général des impôts.

#### CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE - OBLIGATIONS 9,70 % JANVIER 1990

Les intérêts courus du 5 février 1990 au 6 février 1991 seront payables à partir du 7 février 1991 à 491 francs par titre de 5000 fancs.

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 73,65 francs auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérét brut au titre des contributions sociales, soit 15,22 francs, faisant ressortir un net de 402,13 francs. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du Code général des impôts.

#### SAPAR FINANCE - OBLIGATIONS A TAUX RÉVISABLE TRIMESTRIEL OCTOBRE 1989. (TRANCHE A)

Les intérêts courus du 13 novembre 1990 au 12 février 1991 seront payables à partir du 13 février 1991 à 127,30 francs par titre de 5 000 francs.

En cas d'option pour le prélèvement fofaitaire, l'impôt libératoire sera de 19,09 francs auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 3,74 francs, faisant ressortir un net de 104,27 francs. Cest retenues ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du Code général des impôt.

#### SAPAR FILIALES - OBLIGATIONS 10,20 % **FÉVRIER 1990**

Les intérêts courus du 26 février 1990 au 25 février 1991 seront payables à partir du 26 février 1991 à 510 francs par titre de 5000 francs.

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 76,50 francs auquel s'ajonteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 15,81 francs, faisant ressortir un net de 417,69 francs. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées au iff de l'article 125 A du Code général des impôts.

#### ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - OBLIGATIONS 8,30 % JANVIER. MARS, JUILLET 1987, FÉVRIER, AOÛT ET SEPTEMBRE 1989 (TRANCHE B)

Les intérêts courus du 9 février 1990 au 8 février 1991 seront payables à ' erir du 9 février 1991 à 415 francs par titre de 5 000 francs.

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 62,25 francs anquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 12,86 francs, faisant ressortir un net de 339,89 francs. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A dn Code général des impôts.

#### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - OBLIGATIONS 10,10 % JANVIER 1986**

Les intérêts courus du 10 février 1990 au 9 février 1991 seront payables à partir du 10 février 1991 à 454,50 francs par titre de 5000 francs, après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 50,50 francs (montant

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le con sera de 25,22 francs auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 15,65 francs, faisant ressortir un net de 413,63 francs. Ces retennes ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du Code général des imp

#### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - OBLIGATIONS TMO** FÉVRIER, MARS 1987 ET 1988

Les intérêts courus du 10 février 1990 au 9 février 1991 seront payables à partir du 10 février 1991 à 516,08 francs par titre de 5 000 francs. En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 77,41 francs auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 15,99 francs, faisant restortir un net de 422,68 francs. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du Code général des impôts.

#### ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - OBLIGATIONS TMO **JANVIER 1986 1986/1996**

Les intérêts courus du 10 février 1990 au 9 février 1991 seront payables à partir du 10 février 1991 à 470,09 francs par titre de 5 000 francs, après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 52,24 francs (montant

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de 26,08 francs auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 16,18 francs, faisant ressortir un net de 427,83 francs. Ces retenues ne concernent pes les personnes visées au III de l'article 125 A du Code général des impôts.

#### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - OBLIGATIONS TMO** JANVIER 1986 1986/1995

Les intérêts courus du 10 février 1990 au 9 février 1991 seront payables à partir du 10 février 1991 à 470,09 par titre de 3000 francs, après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 52,24 francs (montant brut: 522.33 francs).

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le com sera de 26,08 francs auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 16,18 francs, faisant ressortir un net de 427,83 francs. Ces retenues ne concernant pas les por sonnes visées au III de l'article 125 A du Code général des impôts.

### ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - OBLIGATIONS 8,60 % OCTOBRE 1988 FÉVRIER 1989 (TR A) MAI 1989 (TR B), JUILLET 1989 (TR A), NOVEMBRE 1989 (TR A), DÉCEMBRE 1989, FÉVRIER 1990 (TR B), MAI 1990 (TR B)

Les intérêts courus du 15 février 1990 au 14 février 1991 seront payables à partir du 15 février 1991 à 430 francs par titre de 5000 francs.

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire sera de 64,50 finnes auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit 13,33 francs, faisant ressortir un net de 352,17 francs. Ces retenues ne concernent pas les personnes vis III de l'article 125 A du Code général des impôts.

Tous ces titres ne sont pas créés (article 94-2 de la loi du 30 décembre 1981), le montant des intérêts sera porté au crédit du compte du bénéficiair hez l'intermédiaire habilité choisi par hi.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### **GROUPE DIDOT-BOTTIN** Fondé en 1796

Le Groupe DIDOT-BOTTIN a dirigé avec Monsieur Patrick ESQUERRE, Président de la Société La MADELEINE, dont le siège est à DALLAS, la restructuration de son capital, afin de poursuivre sa croissance. La MADELEINE est une chaîne de restaurants français d'un type nouveau et très apprécié (activité de traiteur et de «brunch-restauration» de qualité) à

as, Fort Worth, Flouston, Nouvelle-Orléans, avec des ouvertures à l'étude eshington D.C. et Atlanta.

La MADELEINE doit réaliser pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 millions de dollars, dans le cadre d'une croissance amueile A la suite de cette opération, les sociétés CLAIRVAL et DIDOT-BOTTIN sont tes dans le capital de La MADELEINE à hauteur de 40 %,

#### (Publicité) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Projet de réalisation de l'autoroute A 16 liaison Paris-Boulogne-section Amiens Nord-Ouest - Boulogne AVIS DE PROLONGATION DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le public est informé que, par décision de la commission d'enquête du 22 janvier 1991, et en application des dispositions des articles R 11-14-12 et R 11-14-13 du code de l'extions des articles R 11-14-12 et R 11-14-13 du code de l'ex-propriation, l'enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique du projet de réalisation de l'autoroute A 16 section Amiens Nord-Quest - Boulogne et sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés de plusieurs communes est prorogée d'une durée de douze jours consécutifs : du 2 février 1991 au 14 février 1991 afin de permettre l'organisation de deux réunions publiques dans les lieurs suburnts :

- à Montreuil-sur-Mer, théâtre de Montreuil-sur-Mer, le 7 février 1991 à 9 heures : examen des problèmes évoqués pour les secteurs de Montreuil, Etaples, Tubersent, Sorrus, Nesle, Conchil·le-Temple, Colline-Beaumont et Tigny-Noyelle.

- à <u>Abbeville</u>, salle des conférences de la chambre de commerce et d'industrie d'Abbeville, 96, rue Lesueur, le 7 février 1991 à 15 heures : Vallées de l'Authie, Bouchon, Mouflers -Forêt de Vignacourt.

Les dossiers d'anquête publique ainsi que les registres seront tenus à la disposition du public aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux, dans l'ensemble des comnunes concernées par le projet et dans les préfectures et les sous-préfectures, lieux d'enquête, jusqu'au 14 février 1991. En cutre, une permanence sera effectuée <u>le samedi 9 février 1991 de 9 heures à 11 h 30</u> dans les préfectures et sous-préfectures et sous-préfe tures, lieux d'enquête.

Bernard GRASSET

: ...

744 744

\*\*\*\*\* THE TOTAL  $A\otimes u_{A^{(p)}}$ 

\$ 5

1755



## **ÉCONOMIE**

SOCIAL

Une enquête du Comité national d'évaluation

### Les bénéficiaires du RMI sont d'origines très variées

«La majorité des RMistes ont les préoccupations de M. Tout-le-Monde» : ils sonhaitent avant tout avoir de l'argent (62,6 %) et un tra-vail (52,1 %). Ainsi M. Pierre Van-lerenberghe, président de la Commis-sion nationale d'évaluation du RMI a-t-il commenté, mardi 29 janvier, les premiers résultats de l'enquête consacrée aux attentes des alloca-taires du revenu minimum d'inser-

Cette enquête réalisée, en juin 1990, par le CREDOC auprès d'un panel représentatif de 1 965 RMistes, fait apparaître « la grande hétérogénéité des publics» du RMI qui ne se limitent pas, comme on avait tendance à le penser, aux bénéficiaires sans dynamisme comulant

Seuls 24,9 % des allocataires sont, selon les résultats de cette enquête, des «assistés lourds» nécessitant avant tout une prise en charge de leurs gros problèmes de santé. Un autre quart des bénéficiaires (26,1 %)

☐ Assurance-chomage: baisse en décembre du nombre d'allocataires. - Avec 2 211 500 allocataires recensés en décembre, le nombre de chômears et de préretraités indemnisés par le régime d'assurance-chômage a diminué, en données coirigées, de 3,9 % en un mois (2 263 500 allocataires recensés en novembre), selon les résultats diffusés, mardi 29 janvier, par l'UNEDIC. En données brutes, l'UNEDIC a relevé une diminution de 2,3 % en un mois, soit une baisse de 1,1 % sur un an. Les allocataires du mois de décembre se répartissent entre l 870 000 demandeurs d'emploi

(+2,4 % sur un an), 61 800 stagiaires en formation (+10,5 %) et 279 700 préretraités (- 17,5 %).

du monde du travail, considérant le

RMI comme un moyen d'obtenir d'abord un logement. L'autre moitié

des RMistes interrogés visent avant

tout un emploi par le biais de ce dis-positif, qu'ils utilisent toutes les faci-lités mises à leur disposition

(12,5 %), ou qu'ils les délaissent

(36,3 %) parce qu'ils sont bien insé-

rés dans la société par ailleurs. Près des deux tiers des allocataires du RMI (64 %) ont ainsi engagé seuls des démarches de recherche d'em-

Reste que seul un quart des bénéfi-ciaires faisaient, en juin 1990, l'objet

d'un contrat d'insertion qui est, pour 64 % des personnes interrogées, perçu comme le début du processus

de retour à l'emploi. Si une majorité

des allocataires (60,8 %) considèrent

le RMI comme une bonne chose, les autres estiment qu'il n'est pas suffi-sant dans le cadre d'une réinsertion

□ RATP : la justice ausule des préavis de grève. - Saisi en référé par la RATP, le tribunal de grande instance de Paris a annulé, le 28 janvier, des préavis de grève qui avaient été postdatés. Le 16 janvier, en effet, la direction de la RATP avait reçu des préavis de grève émanant de divers services. dont certains étaient datés des 17, 18, 20, 21 et 22 janvier. Le juge des référés a considéré que cette utilisation d'un droit réduisait à néant l'un des buts du préavis qui est de permettre une négociation.

### **TRANSPORTS**

### La CEE propose à Washington un compromis sur les aides à la construction aéronautique

des aides à la construction aéronautique civile, Bruxelles va faire un pas en direction de Washington qui accuse Airbus de concurrence déloyale parce que le consortium européen reçoit des gouvernements européens avances remboursables et garanties de chance.

La Commission propose de réserver l'octroi d'avances remboursables aux appareils de plus de cent places et de limiter leur montant à 45 % des dépenses de lancement d'un avion. Actuellement, ce pourcentage peut atteindre 74 % selon les Américains, qui déclarent financer leurs publique n'a été consentie.

□ Virgin Atlantic accuse British Airways de concurrence déloyale. – La compagnie Virgin Atlantie, unique concurrent britannique de British Airways en long-courrier, accuse celle-ci devant la Commission de Bruxelles de concurrence déloyale. Elle affirme que British Airways a mai entretenu l'un de ses Boeing-747, immobilisant l'appareil pendant trois semaines. Elle déclare que British Airways vend cer-

Dans la querelle qui oppose les propres appareils seulement avec Européens et les Américains au sujet des fonds propres et des prêts ban-

Les Européens demanderont à Washington - qui ne veut pas que les avances dépassent 25 % du coût d'un appareil - d'abandonner ses poursuites devant les instances du GATT et d'accepter les garanties de change accordées par le gouverne-ment allemand à l'avionneur MBB pour sa participation an programme Airbus. Ils souhaitent que les nouvelles règles de financement ne concernent pas les programmes en cours et font valoir que, dans le cas de l'Airbus A-321, aucune avance

tains de ses billets vers les Etats-Unis plus cher au départ de Londres-Heathrow qu'à partir de Londres-Gatwick d'où Virgin Alantic fait partir les vols concurrents. Cette offensive de Virgin est vraisemblablement destinée à influencer les autorités britanniques au moment où celles-ci revisent les règles d'accès à l'aéroport de Londres-Heathrow, le plus convoité par les compagnies.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -

### RÉSULTATS AU 31/8/90 (exercice de 8 mois)

Le consell d'administration réuni le 14 janvier 1991 sous la présidence de Jean-Claude FABIANI a arrêté les comptes de la Société mère et du Groupe CREEKS au 31 août 1990 afin d'harmonise la date de clôture d'exercice avec celle du Groupe ANDRÉ qui détient environ 80 % du capital de CREEKS.

Sur cet exercice exceptionnel de huit mois, le C.A. H.T. du Groupe s'élève à 464 MF auquel s'ajoutent 3,3 MF de redevances de

Le résultat net consolidé (part du Groupe) est de 8,8 MF.

La modification de la date de clôture d'exercice, compte tenu de la salsonnalité des ventes CREEKS, n'est pas neutre sur la présentation de ces résultats qui ne peuvent être comparés de manière significative à ceux des 12 mois passes.

Le conseil proposera à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera convoquée le 25 février 1991 à 11 heures à l'Automobile Club de France, 6, place de la Concorde à Paris 8º, la distribution d'un dividende de 3,50 F par action assorti d'un avoir fiscal de 1,75 F, soit un revenu global de 5,25 F par action.

## COMMUNICATION

Aux Pays-Bas

### Les chaînes publiques ne parviennent pas à s'entendre face au privé

**AMSTERDAM** 

de notre correspondant La tornade CNN s'est aussi abattue sur les Pays-Bas qui lui ten-daient les bras, avec leurs 80 % de ménages raccordés à un réseau de câblo-distribution. Grâce au conflit du Golfe, la chaîne de Ted Turner a vu le nombre de ses téléspectateurs nécriandais potentiels passer en quelques jours de 1,2 à plus de 3 millions! une expansion éclair, sans doute unique dans les annales de la télévision mondiale. La raide la térevision mondiaie. La rai-son en est purement technique: de nombreux gestionnaires de réseaux avaient en effet décidé en toute hâte de proposer CNN à leurs abonnés, alors qu'ils avaient jus-qu'à présent refusé de céder aux conditions financières imposées me le société d'àtients. par la société d'Atlanta.

Celle-ci a en effet pour habitude de demander des royalties alors même que les câblo-distributeurs néerlandais tendent d'ordinaire leur sébille anx télévisions privées. En l'occurrence, toutefois, l'agent de CNN aux Pays-Bas a fait preuve de bonté d'âme : il a autorisé la diffusion gratuite de son programme... tout en espérant à voix hante que le succès de la chaîne handicaperait les autres stations. Rien n'est moins sûr puisque, après avoir suscité un vif attrait dans les trois premiers jours du conflit, la télévision américaine a vite vu son audience péricliter.

Les chaînes traditionnelles du pays ont, en revanche, « profité de la guerre » pour sortir de la torpeur dans laquelle les plongeait depuis quinze mois la progression fulgu-rante de la télévision commerciale RTL-4. La crise du Golfe n'a pas été favorable à la dernière-née de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion. Elle n'est certes pas restée inactive, mais les télespe teurs, qui avaient pu, grâce à elle -et à elle seule - suivre en direct la ct a cue seule - suivre en intect la chute du mur de Berlin en novem-bre 1990, l'ont cette fois délaissée, semblant la cantonner dans son rôle premier de canal de divertisse-

Les Néerlandais ont littérale dramatiques ratages de l'année passée (événements de la place l'ensanmen et écroulement de l'Europe de l'Est), elles avaient

mettre en commun lears moyens rédactionnels et techniques. Deux semaines durant, les rédactions ont travaillé main dans la main, assu-rant même pendant les premiers jours du conflit un programme d'information en continu de 7 heures à 24 heures. La chaîne publique NOS, qui a le monopole des journaux télévisés, s'est mise à produire des bulletins à 7 heures, 8 heures et 13 heures, découvrant ainsi les charmes de la télévision du matin, et chassant du même coup sur les plates-bandes de RTL-4 qui a fait de la «breakfast TV» un de ses créneaux favoris...

#### Différend financier

Mais un différend financier. mble-t-il, portant sur le partage des coûts de l'opération (6 millions de francs) a brisé cette union. Les chaînes néerlandaises, après s'être évertuées pendant des décennies à traiter l'information de façon désordonnée et avoir découvert que l'union faisait la force et l'efficacité, ont décidé mardi 29 janvier de voier à nouveau chacune de leurs propres ailes! Ainsi s'achève, pour une histoire

de gros sous - comme souvent aux Pays-Bas - une aventure audiovisuelle dont les enjeux n'étaient pas minces. Menacé par RTL-4, qui chaque soir recueille plus d'audience que chacun des trois cananx traditionnels et dont le succès ampute de 30 % les recettes de la régie publicitaire publique pour les deux premiers mois de cette année, le système audiovisuel nécrlandais devait rapidement se réformer. Les études avaient été commandées à cet effet au bureau Mc Kinsey qui, à la fin de l'an dernier, avait indi-qué la recette : harmonisation des programmes, regroupement des moyens, souplesse de fonctionne-ment. Acceptés par les présidents des chaînes, juste avant le déclenchement des hostilités dans le Golfe, les principes de cette réforme semblaient vivre avec la guerre ... leur baptême du feu. Mais le poids des habitudes s'avère tel que la réforme, pour indispensable qu'elle soit, pourrait bien ne rester qu'un vœu pieux.

CHRISTIAN CHARTIER | de plus d'ici à 1993.

### Larousse et Gallimard lancent « Découvertes Junior »

Destiné à un public jeune, Décou-vertes Junior est en vente chaque nercredi dans les kiosques depuis le i 4 janvier. Il s'agit d'une encyclopédie par fascicules, largement illustrée et qui a pour ambition, en cent vingt numéros chronologiques on thématiques, de raconter l'aventure de l'humanité dans les domaines de l'histoire, des sciences, de la technique, des arts et des écrits.

Dirigée par Pierre Marchand, directeur de Gallimard-Jeunesse et créateur de la collection « Découvertes-Gallimard», qui connaît un énorme succès, cette encyclopédie est née de l'association de Larousse et de Gallimard, le premier apporsavoir-faire encyclopédique, le second sa reputation dans l'exploitation pédagogique des relations entre l'image et le texte.

Les premiers numéros parus -«La création de l'univers», «La naissance de la Terre», «Les origines de la vie» - soutiennent une gageure graphique : donner en seize pages une information riche et précise tout en étant immédiatement compréhensible. Chaque numéro est venda 19.50 Francs, mais il est possible de s'abonner.

►Société des périodiques Larousse. 17, rue du Montpar-nasse, 75298 Paris Cedex 06.

### Cent mille abonnés pour Canal Plus Espagne

Lancée officiellement en septembre 1990, Canal Plus Espagne, ver-sion ibérique de la chaîne payante française, compte cent mille abon-nés, 2 098 personnes seulement ayant décidé jusqu'ici de se dés-abonner. Son audience est estimée quatre cent mille personnes envi-

Fin 1990, ses pertes s'élevaient à 3,7 milliards de pesetas (200 millions de francs environ). Selon le conseiller délégué de la chaîne, M. José-Luis Cebrian, ce déficit est inférieur aux prévisions budgé-taires. Les ressources publicitaires représentent 10 % des revenus.

Les principaux actionnaires de la chaîne sont Canal Plus (25 %), le. groupe éditorial Prisa (El Païs notamment, 25 %), la banque Bil-bao-Vizcaya (15 %) et le groupe March (15%).

Di Forte progression des abounés au cáble en Allemagne. – Fin 1990, 16,45 millions de foyers allemands pouvaient recevoir la télévision par câble, soit 1,77 millions de plus que l'année précédente, selon le câblo-opérateur public Telekom. 60 % des foyers des onze états de l'ancienne Allemagne de l'Ouest sont connectés aux réseaux câblés (15,9 millions de foyers sur un total de 26,3 millions). L'ex-RDA progresse elle aussi : 550 000 des 7 millions de foyers recensés sont déjà câblés. Telekom prévoit la connexion de 1,3 million de foyers

□ Nouvelle formule pour Science et Vie économie. - Le mensuel Science et Vie économie, deuxième magazine - 122 000 exemplaires diffusés, selon l'OJD 1989 -- traitant d'économie dans la presse française, après l'Expansion, inaugure sa nouvelle formule en février. Dirigé par Didier Pour-query, qui fut journaliste à *Libéra*tion et au Monde, le mensuel, lancé il y a six ans, par le groupe Excelsior (Science et Vie, Vingt Ans. l'Action automobile, etc.) a renouvelé sa rédaction, remodelé sa maquette et son titre, et s'est étoffé de nouvelles rubriques («explorations », « jeux de société », « marqueurs », etc.). Science et Vie économie est lu par 1,3 million de

de participation reprend la groupe de presse Médias. – Le tribunal de commerce de Paris a choisi le 29 janvier la Compagnie d'invessement et de participation (CIP) comme repreneur du groupe de presse professionnelle Médias (qui comprend les magazines Médias et Cash marketing) en dépôt de bilan depuis l'été dernier. Trois autres candidats étaient sur les rangs : Denis-Jacob Presse, les éditions de l'Expression d'entreprise et Avenir Développement. La CIP, dont les actionnaires sont les banques Monod et Rivand, est présente dans la papeterie, l'automation, la une nouvelle société, Médias SA. M. Eudes Delafon, fondateur de Médias, continuera à en diriger la rédaction.

Compagnie d'investissement et





Sur votre minitel, en un instant, vous pouvez visualiser tous les éléments vous permettant de vous faire une idée claire sur les Entreprises :

· extraits du Registre du Commerce et des Sociétés, bilans et comptes annuels (S.A. et S.A.R.L.), • chiffre-clés (chiffre d'affaires, résultat net,

effectifs), renseignements sur les défaillances

d'entreprises notamment les déclarations de cessation des paiements. Pour prévenir difficultés et impayés, consultez systématiquement le 36 29 11 11.



La Source de l'Information sur les Entreprises 1, quai de Carse - 75181 PARIS CEDEX 04 Tel. (1) 43 29 06 75



rour ecrite vos lettres avec pien de "punch", rédiger des mémos qui marchent, des rapports qui sont lus, pour donner des conférences et orga-niser des réunions réussies, pour com-prendre, évaluer, convaincre, motiver les autres, voici des idées pratiques qui vous aideront a agir. Un exemplaire du premier numero ainsi qu'une offre de lancement seront

offerts's tous les lecteurs de ce ma-gazine qui en feront la demande. Au sommaire du l'é numéro :

faire si l'on est "sec" devant un dròles. • Réussir une réunion : les pièges à

Editions Godefros, BP 94.

BON POUR UN CHANTILLON GRATUIT avercurner a : Editions Godefroy. 11.P. 94, 64546 Chantilly Codes

Votra leure d'information infinié-resse. Envoyez-moi un échantillos gratuid - le numéro l - ainsi qu'un proposition d'abonament à prix d'introduction sans engagement à

### MÉTÉOROLOGIE

Prévisions pour le jeudi 31 janvier Temps nuageux et verglas sur la moitié ouest.



SITUATION LE 30 JANVIER 1991 A NHEURE TU



avec les éclaircles. Les précipitations seront faibles, mais dans l'intérieur il faudra faire attention aux pluies verglacantes ou aux patites chutes de neige. Vendredi 1- février : beaucoup de

nuages sur l'Est et l'Ouest. - Des Ardennes à la Lorraine, à l'Alsace, à la Bourgogne, à la Franche-Comté sinsi que de Rinône-Alpas à la Provènce, la Côte d'Azur et la Corse, le temps sera très nuegeux et brumeux. Il pleture un peu près de la Méditerranée. Sur les Alpes du Sud il neigera à basse altitude. Sur la Bretagne, la Basse-Normandie.

et l'Aquitàne, les nuages seront égale-ment très nombreux. Il pleuvra dès le matin sur la Bretagne. L'après-midi, les pluies gagneront le reste de ces

être précédées de neige ou co le mauvais Entre ces deux zones de mauvais temps, du Nord au bassin Perisien, au Centre, au Massif Central, au Mid-Pyré-nées at au Languedoc-Roussillon, il y aura des brumes ou brouillards le ma

Le matin, il n'y a guère que les régions côtières qui auront des tempé-ratures légèrement positives. Dans l'intérieur elles seront de - 2 à - 4 degrés et même - 5 à 6 degrès sur le Nord-Est

L'après-miol, les temperatures réster-ront négatives, 0 à - 2 degrés sur le Nord-Est et l'Est. Ailleurs, elles seront légèrement positives, 1 à 3 degrés. Elles atteindront 6 à 8 degrés près de la

### PRÉVISIONS POUR LE 1" FÉVRIER 1991 A 12 HEURES TU



| 1 | TEMPÉRATURES maxima - minima et                                                              | temps, observá |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| į | Valence autologes relaulies entre                                                            | le 30-01-1991  |
| 1 | Valeurs extrêmes relevées entre<br>le 29-01-1991 à 6 heures TU et le 30-01-1991 à ineures TU |                |

| • |                                                                                                                           |          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|   | AJACCE BLARRE BORDES BREST CARP CHERGE CLERIM DUJON CHERGE LYON MANY MANY MANY MANY PABLS A PAU MANY STAFFE BRANES ST-ETE | ILLERE : | 0 CC CBAC - DD CB | TOLLOUS PURITA-  ALGER ALGER ATTENNE BANGO BARCETA BERLIA BERLIA LE CARE COPEREL DAKAR LE CARE LE CARE COPEREL DAKAR LE CARE ROMAN R | DE Z<br>LES Z<br>B 19<br>AGUB 1<br>AGUB 1<br>26<br>14<br>1<br>NG 19<br>G 4<br>LEM 1 | -32 PDPDCCCCBDX800CCC | LIXESESO MADRID. MARRAKI MEXICO. MILAN. MEXICO. MILAN. MONTEELE MONTEELE MOSCOU. KARORI KARORI KARORI KARORI KOSCOU. KARORI KOSCOU. KARORI KOSCOU. KARORI KOSCOU. KARORI KOSCOU KARORI K | SCR 19 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - 7 0 8 D 8 A C N C C C C C C C C C C C C C C C C C |
|   | A                                                                                                                         | B        | C cief                                                                                                    | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N<br>ciel<br>nuzgeux                                                                | Orașe                 | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T<br>tempête                                  | # neige                                             |

TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale

moins 2 heures et été; heure légale moins 1 heure en hiver.

(Document établi fance le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

. . . . . . . . . . . . . . . .

### RADIO-TÉLÉVISION

TF 1

0.15 Sport : Ski.

22.20 Documentaire:

<u>FR 3</u>

20.40 Magazine:

22.20 Journal.

22.40 Magazine

23.35 Magazine :

TF 1

14.30 Feuilleton : Côte Ouest.

17.25 Série : Starsky et Hutch.

18.20 Jeu : Une famille en or.

19.50 Tirage du Tac-O-Tac.

20.00 Journal, Loto sportif

dix ens). 23.25 Feuilleton :

0.45 Sport : Ski.

0.20 Au trot.

18.50 Feuilleton : Santa-Barbara. 19.20 Jeu : La roue de la fortune

Divertissement : Pas folles, les bêtes !

Météo et Tapis vert.

0.25 Journal, Météo et Bourse.

film : De mémoire de R

isolee.

22.25 Magazine: Ex libris.
Invités: Michel Damien et Suddhenanda (Orphelins de Terre), Pierre Dumayet (le Nonchetance), Pr Pierre Debray-Ritzen (la Psychenalyse, cette imposture), Anne Bragance (Anibel), Claude Couderc (Mourir à dir ans).

Au nom de tous les miens (rediff.).

14.25 Série : Les cinq dernières minutes.

L'impasse des brouillards. 15.55 Feuilleton : Le chef de famille

Drôle d'endroit

ionnats du monde à Saalbach.

Une jeune avocate dans une demeure

15.25 Tiercé à Vincennes.

15.35 Série : Tribunal. 16.05 Série : Paire d'as. 17.00 Club Dorothée.

Spéciel années 60 et 70. 22.45 Magazine : En quête de vérité.

Les grands criminels : qui som-ils ? 23.50 Au trot.

23.55 Journal, Météo et Bourse.

20.45 Téléfilm : Pas de deux. Un ballet sur les a et de son modèle.

Capitales en guerre.
D'Alain de Sédouy, 4 et fin.
Londres l'irréductible.
23.15 Journal et Météo.

Magazine : Prolongation Special rugby.

La marche du siècle. Présenté par Jean-Marie Cavada. Le syndrome Hussein : la France,

20.50 Variétés :

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles 
> signalé dans « le Monde radio-télévision » ; 
| Fikm à éviter ; 
| On peut voir ; | Ne pas manquer ; | But Chef-d'œuvre ou classique.

### Mercredi 30 janvier

(andante), de Brahms, par la quatuor de Cleveland.

**CANAL PLUS** 21.00 Cinéma : 36-15 code Père Noël. ■ Film français de René Manzor (1989). Avec Alein Musy, Louis Quereux, Brigitte Fossey.

22.25 Flash d'informations. 22.30 Cinéma :

22.30 CHerna:
Torn et Lola. 
Film français de Bertrand Arthuys (1989).
Avec Neil Stubbs, Mélodie Collin, Cécile Magnet.

0.05 Cinéma:
Bonjour les vacances 2. 
Film américain d'Amy Eckerling (1985).
Avec Chaye Chase, Beverly d'Angelo, Jason Lively (vo).

20.45 Histoires vraies. Un enfant disparaît. Rept dans un grand magass 22.30 Spécial Golfe. 0.00 Journal de minuit.

0.10 Les hommes de Rose (rodiff.). 20.35 Téléfilm :

Faut pas rêver. Irlande: Couleur menthe à l'sau; France: Rungis coulisses; Turquie: Sekip Sabanci, la nouveau sultan d'Istanbul. 22.20 Série : Equalizer. Minuit en France. Maman Galmot, une vie de femme. 0.00 Musique : Carnet de notes.

23.15 Magazine : Le glaive et la balance. Présenté par Charles Villemouve. 0.05 Six minutes d'informations. 0.10 Magazine : Dazibao.

0.15 Journal de CNN 2.00 Rediffusions.

LA SEPT 21.00 Vidéopérette. (et à 0.40).

21.05 Documentaire: l do not know De Bill Viola. 22.40 Cinéma : L'œuvre au noir. E Film beige d'André Delvaux (1988).

FRANCE-CULTURE

20.30 Tire ta langue.
Aujourd'hui, l'orthographe : réforme famôme ou réaménagement progressif de la lengue? 21.30 Correspondance

de la Suisse. 22.00 Communauté des radios publique de langue française.

22.40 Les nuits magnétiques L'hiver au Grau-du-Roi. 0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (en direct de l'église Notre-Dame du-Travail): Psauma 90 pour chœur, cloches et orgue, d'Ivas; Trois psaumes op. 78, de Mendelssohn : Messe pour dou-ble choaur, de Martin, per le Choaur de Radio-France, dir. : Eric Ericson. 23.07 Poussières d'étolles,

## Jeudi 31 janvier

|   | 15.10 | Magazine : | 24 | heures. |
|---|-------|------------|----|---------|
| - | 40 OE | Cialma .   |    |         |

Jack's back (sur le fil du scalpel). 
Film américain de Rowdy Herrington (1987). Avec James Spader, Cynthis Gibb. 
17.50 Dis Jérôme «...?».
18.00 Canaille peluche.

En clair jusqu'à 20.30— 18.30 Dessins animés : Ça cartoon. 18.30 Dessins animes : va carmon.
18.50 Top 50.
19.20 Magazine : Nutle part affects.
20.30 Cinéma : Objectif nucléaire. II
Film américain de Peter Maride (1989).
Avec Martin Sheen, Emilio Estevez.

22.05 Flash d'informations. 22,10 Cinéma: Running man (1987) (v.o.). 23.45 Cinéma :

Aux frontières de l'aube. Film américain de Kathryn Bigelow (1985). Avec Jenny Wright, Adrian Pasdar.

LA 5

14.30 Série : Le renard. 15.35 Série : Bergerac. 16.30 Dessins animés, 18.35 Spécial Golfe. 20.00 Journal. 20.35 Drôles d'histoires.

20.45 Série : Secrets de femmes.

22.25 Magazine : Reporters.
Présenté par Patrick de Carolis.
Reportage : Italie terre promise, de Laetitia
Climati et Antonio Remonte. 23.50 Magazine : Equations. 0.00 Journal de minuit.

M 6

15.55 Feuilleton: Le chef de famille (3º épisode).
16.50 Série: Eve reconte. Colette.
17.10 Série: Les craquantes.
17.35 Jeu: Des chiffres et des lettres.
17.55 Magazine: Giga.
19.00 Série: Mac Gyver.
20.00 Journal et Méréo.
20.45 Magazine: Enveyé spécial.
Face à la sintation dans le Golfe, comment réagir la communauté arabe en France?;
Les paysans: fin ; A bout de course.
22.00 Cinéma: 14,45 Musique : Boulevard des clips. 15.40 Variétés : Bleu, blanc, clip. 6.45 Série : Vegas. 17.35 Jeu : Zygomusic. 18.05 Série : Supercopter. 19.00 Série :

pour une rencontre. MEN
Film français de François Dupeyron (1988).
Avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, André Wilms.
23.35 Sport: Ski. Championnets du monde à La petite maison dans la prairie. 19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série : Madame est servie. 20.30 Magazine : Mode 6. 20.35 Cinéma : 20.35 Cinéma:

Une femme à sa fenêtre. ■

Film français de Pierre Granier-Deferre
(1976). Avec Romy Schneider, Philippe
Noiret, Victor Lancox.

22.30 Téléfilm: Racolage.
Une journaliste enquêre sur la prostitution.

0.15 Six minutes d'informations.

Saalbach (Autricha) 23.42 Journal et Météo. Sport: Basket-ball. Championnat d'Europe des clubs cham-pions: Limoges-Split.

14.30 Magazine : Regards de femme. Invitée : Catherine Clément, romancie 15.03 Réception de Michel Serres à l'Académie française. Magazine : Carré vert. La Polynésie. 17.05

18.00 Amuse 3. 18.30 Jeu : Questions pour un champion. 19.00 Le 19-20 de l'information. Oe 19.12 à 19.30, le journai de la région. 20.10 Jeux : La classe. 20.40 Cinéma:

L'horloger de Saint-Paul, ## Film français de Bertrand Tavemier (1973). Avec Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jacques Denis. 22.25 Journal et Météo.

22.45 Magazine : Ce soir ou jamais.
Philippe Léctard rencontre Line Renaud.
0.15 Musique : Carnet de notes.

**CANAL PLUS** 13.30 Cinéma : Cocktail. 🛚 Film américain de Roger Donaldson (1988). Avec Tom Cruise, Bryan Brown.

0.20 Magazine : Dazibao. 0.25 Sexy clip. 0.55 Journal de CNN. 2.00 Rediffusions.

LA SEPT

15.00 Opéra : Pelléas et Mélisa 17.30 Documentaire : L'âge d'or du cinéma

lci bat la vie (Le sangieri 18.25 Documentaires : Le documentaires : Le documentaires : ou le roman d'enfance ; Manojhara.

19.30 Chronique : Le dessous des cartes. 19.35 Journal de FR3. 20.00 Documentaire

L'âge d'or du cinéma. 20.30 Documentaire : ici bat la vie (Le citadin). 20.55 Vidéopérette (et à 0.10).

21.00 musique: Concert (œuvres de Beethoven). 22.40 Danse : A force de partir,

je suis resté chez moi. Chorégraphie de Maurice Béjart 23.10 Imagina.

23.40 Averty, un prologue.

### **FRANCE-CULTURE**

20.30 Conte et raconte. Autour de quelques écrivains conteurs de Provence. écrivains conteurs de Provence.
21.30 Profils perdus. Georges Boris (2- partie) 22.40 Les nuits magnétiques, Montmartre. 0.05 Du jour au lendemain.

0.50 Musique : Coda, Manfred Eicher.

### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (en direct du Théâtre des Champs-Élysées): Hommage à Mozart, d'Ibert; Concerto pour fiûte et crchestre nr 1 en sol majeur K 313, Concerto pour fiûte, harpe et orchestre en ut majeur K 299, de Mozart; Suite pour orchestre nr 4, de Tchaîkovski, par l'Orchestre national de France, dr. George Cleve; sol.: Jemes Galway, flûte, Marisa Robles, harpe.

23.07 Poussières d'étoiles. Œuvres de Ramaau, Ravel, Semizy, Lassus, Rimski-Korsakov et musique classique iranienne.

Du kındi au vendredi, à 9 heures sur FRANCE-INTER «ZAPPINGE» Une émission de GILBERT DENOYAN avec ANNICK COLEAN
et la collaboration du « Monde »

#### Audience TV du 29 janvier 1991 Le Monde SOFRESNIELSEN Audience instantanée, France entière 1 point = 202 000 fovers

| HORAIRE | FOYERS AYANT<br>REGARDE LA TV<br>(86 %) | TF 1                  | A 2                  | FR 3             | CANAL +           | LAS            | M 6                  |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 19 h 22 | 69,3                                    | Santa Berbera<br>21,3 | McGyver<br>10,5      | 19-20<br>21,1    | Nulle part        | Journal<br>2,0 | Malson praids        |
| 19 h 45 | 63,4                                    | Roue fortune<br>25,4  | McGyver<br>15,1      | 19-20<br>11,3    | Nutle part<br>3,9 | <del></del> -  | Malson prairie       |
| 20 h 16 | 73,6                                    | Journal<br>31,1       | Journal<br>18,3      | Le clesse<br>9,8 | Nulle part<br>4,1 | Journal<br>5,4 | M= est servie<br>5.2 |
| 20 h 55 | 76,8                                    | Le beaut<br>27,9      | Diplômés<br>23,9     | Miracle<br>7,4   | Cocktail<br>4,5   | Droies         | Marie                |
| 22 h 8  | 64,3                                    | Le beauf<br>22,2      | Dipi8m6s<br>20,1     | Sair 3<br>4,5    | Cocksall<br>3,3   | Flic<br>10,2   | Meric                |
| 22 h 44 | 45.6                                    | Le beguf<br>31,5      | Nos vinga ana<br>3,7 | Ramdam<br>3,7    | Faux              | Journal<br>3.3 | Brigede              |

Ferde

for >a r

: 1...

212 - 647-54

· ...

Le romancier japonais Yasushi inoue est mort d'une pneumonie, mardi 29 janvier, dans un hôpital de Tokyo. Il était âgé de quatre-vingt-trois ans. Yasushi Inoue était parmi les écrivains japonais contemporains l'un des plus célèbres et des plus prolifiques. Son nom fut plusieurs fois mentionné pour le prix Nobel de littérature.

de notre correspondant «Mon problème est celui du temps qui reste », nous disait-il au cours d'un entretien en octobre 1986. Et jusqu'au bout, le vieil homme infatigable s'assit chaque jour à sa table pour écrire. Des poèmes surtout, les derniers temps. Il venait d'achever l'un de ces grands récits où se mêlent l'histoire et la fiction qui marquèrent les vingt dernières années de sa vie : un long roman sur la vie de Confucius (Koshi) qui a été l' «événement » littéraire de l'année dernière. Inone admirait chez le penseur chinois une inébranlable volonté de chercher à résoudre les problèmes de l'homme par la Raison plutôt que de prier le Ciel.

Yasushi Inoue avait en outre publié ces dernières années la première partie de ses « notes de guerre» sous le titre Wadatsumi. Alors journaliste à Osaka pour le quotidien Mainichi, il avait notam-

ment été envoyé en Chine. A mi-chemin entre l'histoire et le présent, Inque semblait sur le soir de sa vie attacher une particulière importance à cette réflexion sur la période de la guerre et de son lendemain : « Je voudrais continuer à vivre car j'ai encore tant de choses à écrire sur l'après-guerre», avait-il dit à sa femme sur son lit d'hôpital. Inoue qui travaillait volontiers à plusieurs ouvrages en même temps, avait aussi commencé une grande saga sur l'his-

toire des immigrés japonais aux Etats-Unis. Né en Hokkaïdo, Yasushi Inoue se prépara tout d'abord à une carrière médicale mais, négligeant ses études pour se consacrer au judo, il y renonça. Diplômé en philosophie de l'université de Kyoto, il publia la même année (1936) un premier roman Ruten (Métempsychose). Il devint par la suite journaliste et exerça ce métier pendant quinze ans. Après guerre, il poursuivit une carrière littéraire d'une extraordinaire fécondité. Son œuvre colossale est caractérisée par l'extrême

variété des thèmes traités. On peut distinguer deux grandes périodes dans son œuvre . Au cours de la première, il écrivit des romans et des nouvelles qui ont pour cadre la société contemporaine : c'est par exemple le cas de Fusil de chasse (1949) (1) ou de Mer de glace (1957). Au cours de la seconde période (en gros ces vingt dernières années), Inoue publia essentiellement des grandes fresques historiques, à l'exception d'un beau texte consacré au vieillissement : Histoire de ma mère (1).

Parmì les grands romans histori-

ques de lnoue, plusieurs ont été traduits en français tels que: les Chemins du désert (1); la Tuile de Tempyo (2); la Geste des Sanada (2) et le Loup bleu. Ce dernier roman consacré à Gengis-Khan, dont la soif inassouvie de conquête intriguait le romancier. vient de paraître en traduction (3). Il devrait être adapté au cinéma par le metteur en scène Bertolucci Le souci du détail et la méticu-

losité des recherches menées par l'auteur lors de la préparation de ses ouvrages se conjuguent chez Inoue à une perception de l'his-toire imprégnée à la fois du bouddhisme et d'une consiance en un Temps qui avance à son rythme. Parallèlement à son travail

d'écrivain, lnoue mena une grande activité dans le domaine des relations culturelles internationales. Notamment lorsqu'il assuma la fonction de président de la section japonaise du Pen Club.

Il présida également l'Association pour les échanges culturels sino-japonais. Dans le cas des relations avec la France. Yasushi Inoue participa notamment à la publication en 1986 de l'Anthologie de nouvelles japonaises contemporaines (deux tomes) publiée par Gallimard avec le concours du Centre national des Lettres, dont il écrivait la présentation (4). Il préfaça également une Anthologie de la poésie japonaise contemporaine (même éditeur).

> Après Hiroshi Noma...

L'année 1991 commence décidément sous le signe du deuil pour le monde littéraire japonais. La dis-parition de Yasushi lnoue suit en effet de quelques semaines celle d'un autre grand écrivain : Hiroshi

Romancier, essayiste et poète, Noma fut au lendemain de la défaite de 1945 le tenant du courant artistique qui liait politique et littérature et l'un des écrivains qui dénonca la guerre avec le plus d'âpreté. Une extraordinaire puissance d'évocation conjuguée à un style novateur pour l'époque, sont perceptibles dans Sensation de destruction (1948) et surtout dans son grand roman Zone de vide (1957) (5), qui pose la question de la responsabilité des intellectuels dans la guerre. Noma publia en 1971 un colossal récit en cinq volumes le Cercle de l'adolescence, fruit de sa théorisation sur le roman, couronné par le Prix Tanizaki et un essai critique sur les Chemins de la liberté de Jean-Paul

**PHILIPPE PONS** 

(1) Editions Stock

(2) Publications orientalistes de France. Chez le même éditeur Une voie dons la muit

(3) Editions Picquier. (4) Une nouvelle de Yasuhi Inoue figure dans cette anthologie: Notes sur ceux qui prirent la mer en quête de la terre pure.

(5) Le Sycomore. Deux nouvelles de Hiroshi Noma ont été publiés dans des authologies : Et la hane rouge se leva dans son visage (Gallimard) et Corps à corps (les Alles, la Grenade, les Cheveux blancs, éditions Le Calligraphe-Picquier).

roman, Shane, paru en 1949 et qui connut un succès considérable

avant même d'être adapté au

cinéma, avec dans le rôle-titre Alan

Ladd (titre français: l'Homme des

vallées perdues. L'argent qu'il

gagne alors hi permet de se retirer

dans un ranch au Nouveau-Mexique et de se consacrer entièrement

à l'écriture de ses romans : First

Blood (1953), Monte Walsh (1963)

### L'écrivain américain Jack Schaefer

Le romancier américain Jack et notamment à son premier Schaefer est mort, jeudi 24 janvier, à Santa-Fe (Nouveau-Mexique). Il était agé de quatre-vingt-trois ans.

INé à Cleveland le 19 novembre 1907, reporter à l'Associated Press puis publicitaire à New-Haven. Schaefer n'avait rien d'un homme de l'Ouest ou d'un pionnier de la nouvelle frontière. C'est pourtant au western qu'il doit sa renommée,

'qui inspirèrent également les cinéastes d'Hollywood, et une

Palais de la Découverte, avenue Centre Georges-Pompidou

Espagne, constituer une collection

Centre culturel Saint-Thomas-d'A-quin, 14, boulevard Raspail, 19 h 30 : e Les manuscrits de la mer Morte », par C. Arnould (Proche-Orient

Salle des ingénieurs, 9 bis, avenue d'Iéne, 15 heures : « Herculanum, Oplontis et Stables », per O. Boucher (Antiquité vivante).

(Studio 5), 18 h 30 : « Comment, en d'art comemporain des années 80 », avec M. Corral (cycle : l'art contem-

dizaine d'autres titres qui n'obtinrent jamais l'immense succès de Shane. Aucun des livres de Jack

pour son roman «Sérénissime»

**AGENDA** 

### CARNET DU MONTE

tred 30 jani.

eiller à la cour d'appel, son éponse, Sa famille, ses amis, er de faire part du retour

colonel (E.R.) René AUBECO, officier de la Légion d'hon

décédé le 29 janvier 1991 à Aix-en-Pro

Aux-Trois-Bons-Dieux 13100 Aix-en-Provence

States to the 

4 5

The same of the sa

for the state of t

·hatte

17 1 S. 18

P. Parish

4\_4

T O'CHE !

the second of

It was been

William Book

..... Set

4.7

A 45 1 4

人名英伊斯特

C-. 5

-14

., .. 35-

- y #

and the

7.6

....

....

2.5

1.0

100

77 - 74 04

T . . . . . . ##

42 / 11

1 120

FINAL STREET - François et Lucette Calaque, Renand, Isabel et Aurélie, ont la douleur de faire part du décès de

survenu à l'aube de sa trente et unième

sa fille, Pierre et Denise Descomps,

6.4° 6.464 \$ 2 रा क्षात **राह्य** Odile et Jean Peyronnet Le professeur et Brigitte Desco et leurs enfants,

the second second n hasa 😋 Marthe Drouard et ses fils, Les familles

ses parents, ses amis, font part du décès de M= Paulette DESCOMPS, croix de guerre 1939-1945, médaille de la Résistance, médaille de la Libération de la Ville de Paris,

survenu le 26 janvier 1991, dans s

Il n'y a pas de funérailles, Paulette Descomps ayant fait don de son corps à la science.

15, rue Molière, 75001 Paris. 19, rue Guyton-de-Morveau,

etta Descomps était combettant volontaire ésistance. Elle et son meri, le docteur Hec-comps, foodsteur du Combe médical de la ant le Parti communiere sups était capitaine de éminimes de l'ansée de

terre (AFATL) - Biarritz

M. Jean-Renaud Estrade et ses enfants, Xavier et Camille, M= Ake Stockman,

ohan et Gabrielle M. et M= Denia Estrade et leurs enfants, Martin et Thoma M. et M. Alain Estrade et leurs enfants,

Philippe, Antoine, Arnand
M\* Madeleine Estrade,
M= Marcelle Errecart, Parents, alliés et amis ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean ESTRADE, ancien élève de l'Ecole polytechnique, ingénieur général honoraire des Ponts et Chaussées, inspecteur général honoraire au ministère de la défense, ieur de la Légion d'honneur.

survenu le 28 janvier 1991.

La cérémonie religieure sera célébré di 31 janvier, à 10 h 15, er Saint-Martin de Biarritz.

« Gerrenea », 48, avenue du Maréchal-Juin,

M. ct M= Jean-Mario Perreau. M. et M= Thomas Matthes et leur fils Nicolas, Mª Chantal Perreau, M™ Jacones Massin M. et M. Pierre Massin, leurs enfants et petits-enfants, M. et M= Francis Denoyelle leurs enfants et p Et toute la fan

M. Pol FRANÇAIS,

leur beau-père, grand-père et arrièregrand-père, frère, oncle, grand-oncle et

survenu à Genève, le 29 novembre 1990, dans sa quatre-vingt-troisième Les obsèques ont été célébrées Reims dans la plus stricte intimité.

> **CARNET DU MONDE** Tarif : la ligne H.T. \_ 92 F Toutes rebolu

- A ceux qui ont connu et aimé Arlette MOUCHARD.

Jean-Francois Mouchard. on époux, Jean-Yves et Gilbert Mouc ses fils, ont l'immense tristesse de faire part de son décès, survenn le 20 janvier 1991 à

Des dons en faveur de la recherche

19, rue du Stade, 52240 Breuvannes-en-Bassigny.

- L'École des parents et des éducauis o ne-oe-France, Tous les amis et collègues de Martine RABOISSON.

ont la douleur de faire part de son décès, le 17 janvier 1991, à l'âge de

Elle restera vivante dans nos

- M. et M= Jean-Louis Ricci et leurs enfants, M. et M. Gilles Fuchs, leurs enfants et petits-en M= Arlette Mitchell

ent la très grande douleur d'annonce: la mort de leur mère, grand-mère et arrière-grand-mère,

survenue le 27 janvier 1991. La messe sera chantée pour elle tout

M= Raymonde SCHEIKEVITCH,

au long de la cérémonie religieuse qui aura lieu en l'égise Saint-Germain-des-Prés, le vendredi l« février, à 20 heures.

- La maison Nina Ricci et son président, M. Gilles Fuchs

M= Raymonde SCHEIKEVITCH, survenu le 27 janvier 1991.

La messe sera chantée pour elle tout au long de la cérémonie religieuse qui aura lien en l'église Saint-Germain-des-

 M, et M= Alexandre Marcovici Simiones a enzants, M. et M≈ Michel Gourier

et leurs enfants, son frère, sa belle-sœur et ses nièces, Les familles Bercovy, Flavian, Karmitz, Marian, Schein, Segal, ses cousias, cousines, neveux et nièces,

ont le regret et la tristesse de faire part du décès de

UNGUREANU-MARCOVICI, survenu le 26 janvier 1991.

L'incinération aura lieu le mardi 5 février 1991, à 15 h 30, au colomba rium du Père-Lachaise, où une cérémo nie sera célébrée à son intention.

son fils, Jéhanne et Tariq Zulficar, ses petits-enfants, ont la douleur de faire part du décès de M= Fatie ZULFICAR

M. Said Zulficar,

survenn subitement à Londres, le 28 janvier 1991, dans sa quatre-vingtième année.

Les obsèques seront célébrées, le 13 février, au Caire (Egypte). Le présent avis tient lieu de faire-

3 bis, rue Chevreni, 92150 Suresnes

Remerciements Alice et Ernest MONTILLET

sont décédés le 16 janvier 1991. Claire, Michel, Claudie et Pierre Les familles Montillet, Ortolland,

vicione; très touchés des témoignages de sympa-thie qu'ils ont reçus, remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur

- Cusset, Vichy.

M= Noelle Péronnet,
Et toute sa famille,
très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie et d'amitié qui leur out
été témoignées lors des obsèques de

M. Gabriel PERONNET,

et dans l'impossibilité de répondre inclividuellement à toutes les per qui se sont associées à leur peine par leur présence, messages et envois de fleurs, leur expriment leurs plus vifs nus ainsi que l'as

**MOTS CROISES** 

PROBLÈME Nº 5446

 $\bot$ 

HORIZONTAL EMENT

I. N'est pas très bonne quand elle est pâle. – Il. Un homme vraiment pas fixé. – III. Ce qu'il y a de mieux. Pronom. – IV. Mancauvré pour virer. – V. Bien élaboré. – VI. Pas annoncée. Niche sur les côtes scandinaves.

- VII. Grande, dans les Pyrénées. -

VIII. Donne le prix. Fait circuler. -IX. Héroine de légende. Peut décorer

une crête. - X. Utile quand on a peur des piqures. Quand on an meurt, on

est tout rouge. - XI. Préposition. Un

VERTICALEMENT

1. Peut faire fuir des demoiselles. -

2. Donné pour faire baisser la ten-

sion. Dans l'alternative. Pes inno-

cents. - 3. Comme une justice à laquelle on ne peut pas échapper. -

4. Chinois, à la cuisine. Peut faire une chute. - 5. Complètement dévelop-

pés. Comme une rose. - 6. Disposi-

tion à foncer. Langue ancienne. -

7. En y allant vraiment fort. - 8. Un endroit boisé. Une séparation dans le

Vexin. - 9. Une conversation

Solution du problème nº 5445

**Horizontalement** 

Attention. - II. Routard.

III. Mise. léna. - IV. Us. los. At. -

V. Round. Vus. - VI. In. Devise. -

Na | Odeurs. - 6. Tris. Viaduc. -

peigne qui n'a pas de dents.

123456789

survenu le 3 février 1981, une messe 1991, à 10 h 30, en l'église Saint-Mar-De la part de M. Gérard Villette,

Messes anniversaires

- Pour le dixième anniversaire du rappel à Dieu de

M™ Micheline VILLETTE,

née Delyanni,

son époux, qui demande à tous ceux qui sont res-tés fidèles à son souvenir de s'associer à lui par une prière.

Communications diverses

 Rencontres de l'École du Louvre Colloque international: « Simon Vouet ». Les 5, 6 et 7 février 1991, aux Galeries nationales du Grand-Palais, auditorium, porte A avenue du Général-Eisenhower, 75008 Paris. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disposibles places disponibles.

Renseignements: 3615 code EDL.

Soutenances de thèses

Michèle Ceresoli a obtenu le titre de docteur ès sciences économiques, mention très honorable, à l'unanimité du jury pour sa thèse soutenue publiou jury pour sa mese soutenue panu-quement, le 7 janvier 1991, à l'univer-sité Paris-IX (Dauphine), sur le sujet : « Mutation et transformation du sys-tème bancaire français : l'impact de la titrisation ».

- Université Paris-I, le mardi 5 février 1991, à 15 heures, M. Assemian Fian : « Le droit foncier de l'Etat ivoirien ».

- Université Paris-IV (Paris-Sorbonne), samedi 9 février 1991, à 14 beures, M. Bruno Pinchard : « La fabbrica della mente : enquête sur l'ar-chitectonique de l'humanisme de Cajetan à Vica ».

- Université Paris-VIII, le samedi 9 février 1991, à 14 heures. M= Yvonne Toros : « Étude spinoziste, Spinoza et l'espace projectif. Etude sur Spinoza, Desargues et l'École hollandaise : Jean de Witt, Johann Hudde, Franz van Schooten, etc. »

Nos obonnés et nos actionnaires, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Monde », sont priés de bien vouloir nous com-muniques leur numéro de référence.

VII. Bruine. - VIII. Rouera. Et. -IX. Ut. S.D.N. - X. Isis. Uélé. -XI. Etna. Coin. Verticalemen Armurier, le. - 2. Toison. Oust l 3. Tus. Butin. - 4. Etelndre. Sa. -

. Ide. Vin. Néo. – 8. Nausée. Li. –

9. Niaise. Tien. **GUY BROUTY** AUTOMOBILE

### Nissan Sunny : pour occuper tout le front

Alors que la Primera, la redoutable concurrente des productions européennes, fait un tabac (5 000 commandes en trois mois), Nissan annonce l'ar-rivée sur le marché français de la nouvelle gamme Sunny, les voltures populaires de la marque, qui situe ce type de véhicules dans le segment « milieu de gamme inférieur ». Il s'agit, en vérité, d'une série de modèles très complète puisqu'elle couvre trois types de carrosseries (trois et cinq portes, deux et trois volumes) trois niveaux de finition, quatre motorisations, toutes à 16 soupapes et double arbre à cames en tête dans les versions à essence (de 82 ch à 143 ch au moteur) et un diesel (75 ch). S'y ajoutent break et coupés. Viendra plus tard, et pour finir, un bolide baptisé GTI-R qui devrait être commercialisé dans quelques semaines. Les quatre roues motrices et le moteur de 2 litres turbo-compressé (220 ch) dont est dotée cette version sportive devraient en faire un concurrent sérieux dans

A vrai dire, on est en droit de se demander si ces Sunny, en instance de diffusion en France, ne vont pas quelque peu souffrir du succès des Primera ~ toujours de Nissan, rappeions-le -

les railves au programme de

le moins. Alors, aux yeux du constructeur nippon, occuper le terrain, surtout dans les périodes incertaines qui attendent la construction automobile. Les prix sont, par ailleurs, des arguments de poids. Ainsi peut-on envisager l'acquisition de l'un de ces nouveaux modèles à partir de 71 500 francs. Il faut noter, toutefois, que la direction assistée n'est montée

qui ont le même type de motori-

sation et une silhouette plus

européenne (le Monde du 20 septembre). Mais qui peut le

plus peut, sans doute, pouvoir

en série qu'en deuxième finition (SLX) avec dans ie « pack » des boucliers de carrosserie, un volant réglable, des vitres électriques avant et arrière, un siège réglable en hauteur, etc. Le prix pesse pour le plus petit moteur (1 400 cm3) à 78 100 francs pour une trols portes, 80 300 francs pour une cinq portes. Quant à la GTI, qui prend l'ABS mais pas le turbo, réservé pour le sport, il faut prévoir 121 000 francs. Selon quoi, tout se paye. Notons, enfin, que ces Sunny arrivent peu de temps avant les ZX de Citroen et ont avec les dernières-nées de la marques aux chevrons des dimensions com-parables (3,97 mètres de long).

### **PARIS EN VISITES**

« Cherdin ou la vie silencleuse », 9 h 30, Louvre, passage Richalieu (Association Palette). « Marcel Proust et ses amis », 12 h 45, 23, rue de Sévigné (Musée

e Un hôrel du pare Monceau et son mobilier dix-huitième siècle », 14 heures, Musée Nissim de Camondo, 63, rue de Monceau (Paris Passion).

 L'église du Val-de-Grâce »,
 14 h 30, antrés, en bas des marches (S. Rojon-Kern). De la rue Hautefeuille au quartier Saint-André-des-Arts », 14 h 30, fontaine Saint-Michel (Paris pittoresque et insolite). t L'Hôtel Donon, un nouveau cadre

pour les collections dix-huitième siè-cle du Musée Cognacq-Jay »,

« Trésors de la cathédrale russe.

Les différences de tradition et de dogme entre les Eglises de Rome et de Constantinople. La grammaire et la facture des icônes », 15 heures, 12, rue Daru (l. Haufler).

« Histoire et fonctionnement de l'hôtel des ventes, Informations pratiques. Les commissaires-priseurs et leur statut, les experts, etc. », 15 heures, sous la grande horloge, sortie métro Richelieu-Drouot (Conneissance d'ici et d'ailleurs).

**CONFÉRENCES** 270, rue Saint-Jacques, 14 h 30 : « L'esthétique musulmane », par

**JEUDI 31 JANVIER** (20 personnes), 14 h 45, 8, rue Elzé-vir (Paris livre d'histoire). J.-P. Roux (Cilo les amis de l'histoire).

Franklin-Roosevelt, 18 heures : « Initiation aux sciences de la terre ».

Schaefer n'est disponible dans une traduction francaise.] O Jean-Jacques Pauvert, prix des Deux-Magots pour sa biographie de Sade. – Le prix des Deux-Magots a été décerné mardi 29 janvier dans le célèbre café de Saint-Germaindes-Prés, à l'écrivain et éditeur Jean-Jacques Pauvert pour sa biographie en trois volumes du marquis de Sade intitulée Sade vivant (Robert Laffont). Le prix a été attribué au septième tour par 6 voix contre 4 à Frédéric Vitoux



## PARIS/ILE-DE-FRANCE

Pour améliorer la fluidité de la circulation dans la capitale

# Paris envisage une extension des axes rouges

JE YEUX DESCENDRE!!

Près de deux mois après leur mise en service, les axes rouges sont entrés dans les habitudes des automobilistes parisiens. La mesure proposée par la mairie et appliquée par la préfecture semble en passe de réussir : les statistiques établies par le service voirie de la mairie de Paris indiquent une augmentation de la vitesse moyenne de près de 20 % pour les voitures particulières alors que les bus bénéficient d'un gain de 50 % sur leurs temps de trajet. De nouvelles voies sont à l'étude notamment dans l'est de la canitale.

a Paris veut rouler, on va tous l'aider», proclamait par des dizaines d'affiches la mairie de Paris, le 11 septembre dernier. Ce mardi-là, 27 kilomètres de voies, essentiellement les transversales nord/sud et est/ouest de la capitale deviennent des axes rouges. Le stationnement, voire le simple arrêt, y est rigoureusement interdit. La

colère des commercants, les menaces de grève-paralysie des chauffeurs-livreurs, le scepticisme des taxis, la franche hostilité des Verts n'y changeront rien.

Pour la ville, l'addition est salée : 24 millions de francs pour la pose de 22 000 panneaux de signalisation, la peinture sur la chaussée des axes rouges d'une bande jaune, une répression accrue, le détachement d'environ cent vingt policiers, affectés, essen-tiellement aux heures de pointe, à la surveillance des « points noirs » de ces axes. A cette longue liste, il faut ajouter le coût de la pub comprenant des centaines de nanneaux d'affichage sur les murs et les bus, les nombreux messages sur les radios FM et les informations dans

Si les taxis sont ravis, les commercants grincent encore: «Les axes rouges déplacent les pro-blèmes. Les livreurs bloquent les petites rues plutôt que de risquer une amende. » Jugement hâtif puisque les livraisons sont autorisées entre 20 heures et 13 heures. Autre crainte non vérifiée : l'appel de voitures supplémentaires attirées

par la fluidité de ces nouvelles rues. « La mise en place de ces axes n'a pas entraîné une augmentation du trasic sur ces voies », constate M. Mazalaigue, sous-directeur de la circulation à la préfecture de police de Paris.

Pour faire respecter la nouvelle réglementation, policiers et sour-

rières n'ont pas chôme. Les axes rouges couvrent 27 kilomètres de rues sculement contre 1 400 pour l'ensemble de Paris, mais ce troncon fournit à lui seul 10 % du volume quotidien d'enlèvements demandés et effectués: 650 places de livraison ont été créées avant le 31 décembre 1989. Un autre effort sera fait au printemps 1991. Une nouvelle réglementation, plus simple, doit entrer en vigueur pour les livraisons.

M. Jacques Chirac promet la création de 5 000 places de par-kings souterrains chaque année jus-qu'en 1995. Mais ces nouvelles places risquent malgré tout de provoquer un nouvel afflux de voi-tures dans la capitale. L'amélioration générale de la fluidité reste donc à l'ordre du jour. D'ici un an, plus de 1 000 carrefours seront gérés électroniquement (contre 333 anjourd'hui). La gestion électronique permet en outre un délai très court de réaction en cas de problème inopiné comme une manifestation spontanée ou un accident de circula

Toutes ces mesures seront prises avant la mise en place de nouveaux axes rouges qui devraient atteindre, à terme, une longueur totale de 100 kilomètres, en parti-culier dans l'Est parisien. Les plans prévoient de « rougir » les quais rive droite vers Bercy, rive gauche le long du nouveau quartier Tolbiac, et, peut-être plus tard, la place de la Nation vers le cours de vers la piace de la République, la rue de Rivoli (sous réserve de résoudre le stationnement des bus qui transportent les visiteurs du Grand Louvre). Il faudra ajouter enfin le doublement du pont de Bercy et la construction du 36 ouvrage sur la Seine, le pont Charles-de-Gaulle entre la gare de Lyon et la gare d'Austerlitz (le Monde du 22 novembre 1990).

La notion d'axe rouge semble entrer facilement dans les mœurs des automobilistes. Associées, la mairie et la préfecture de police doivent encore composer. De nombreux maires d'arrondissement sont prêts à se battre pour défendre le stationnement résidentiel, la nuit, de leurs administrés. Mais Paris innove et persévère. Londres, antre capitale étouffée par sa circulation, suit le même mouvement. Ses habitants ne vont pas tarder à découvrir un nouveau réseau traversant la ville d'est en ouest, le long de la Tamise. Nom de baptême : « Red Routes ».

**BRUNO THIERY** 

15.

176

Des expériences opposées pour lutter contre les embouteillages

## Le bâton à Versailles, la carotte à Saint-Germain

Deux grandes villes des Yvelines, Versailles et Saint-Germain-en-Laye, partent en campagne contre la paralysie de la circulation dans leurs rues.

A l'origine, un même combat : le stationnement anarchique des véhicules, première cause des embouteillages urbains. Mais, tandis que le maire de Versailles, M. André Damien (UDF-CDS), opte pour une impitoyable chasse aux voitures, M. Michel Péricard (RPR) entreprend la démarche inverse, consistant à « faciliter la vie » aux automobilistes de Saint-Germain-en-Lave.

« Du temps de la voiture à cheval. il ne venaît à l'idée de personne d'abandonner son véhicule le long de la chaussée », plaide l'historien André Damien à l'adresse des conducteurs versaillais. Ceux-ci vivent mat le remplacement des places de stationnement gratuites par des places payantes ou des parcs souterrains, voire leur sup-pression pure et simple. Les contraventions et les mises en fourrière pleuvent, les commercants protestent, mais le maire. soucieux de « reconquérir l'espace urbain», persiste dans la méthode forte, trahissant parfois une certaine nostalgie du Versailles historique des gravures anciennes. « Demain, on stationnera à Versailles, se défend-il, mais ce ne sera pas gratuit.»

Certes, les parcs souterrains commencent à se creuser au cœur de la ville (436 places sous la place Saint-Louis dans quelques mois, un parc de 200 places au stade Montbauron). Mais ils ne suffisent pas à résorber le trop-plein des

véhicules qui obstruent cette préfecture de 93 000 habitants, où viennent travailler une multitude de fonctionnaires et d'employés de commerce. Leur contrepartie est l'installation de paremètres et d'horodateurs dans le « périmètre d'exploitation » des parcs concédés. Mais le système ne convient pas à ceux qui travaillent avec leur voi-ture et qui finissent pas renoncer au respect d'une réglementation inadaptée. L'avenir est d'antant plus inquiétant pour eux qu'André Damien rêve de réengazonner les contre-allées des larges avenues, unique réserve de places nombreuses et gratuites. Au nom de la pure esthétique historique, cette

#### « Feu vert à la circulation»

« Dans une ville qui est faite pour tout sauf pour la voiture, mon ambition est de faire cohabiter le patrimoine historique et les nécessi-tes de la vie moderne», annonce, pour sa part, Michel Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye et député RPR des Yvelines. On y trouve un château en pleine ville et un secteur sauvegardé empêchant toute modification sensible de l'urbanisme... comme à Versailles. Mais avec des rues plus étroites et une gare du RER près du château qui fait converger toute circulation vers ce point névralgique, et une activité commerciale encore plus importante. Depuis dix ans, Saint-Germain-en-Lave s'est dotée de deux mille cinq cents places supplémentaires de stationnement. « Mais cette politique a des limites », prévient le maire en lancant à ses administrés un défi a Saint-Germain : feu vert à la cir-

Au lieu d'interdire, M. Michel

ainsi aiguillonner le bon sens des Saint-Germinois. Ainsi les livraisons seront-elles possibles toute la journée sauf de 7 h 45 à 8 h 45 et de 16 heures à 17 heures. «Au moment où les vingt mille enfants et adolescents scolarisés à Saint-Germain sont accompagnés par leurs parents, qui souhaitent s'arrêter en ville sans être bloqués par des camions en double file.» Une préfourrière municipale offrira une journée de répit aux contrevenants, leur évitant le a châtiment excessif » d'aller reprendre leur véhicule à 8 kilomètres de la ville en contrepartie d'une somme très importan

A l'inverse de son homologue versaillais, M. Péricard a aussi pensé « aux usagers soumis à des lèpiacements fréquents, brefs. urgents ou à durées incertaines », en mettant à l'essai le système PIAF, un boîtier portatif et une télécarte permettant à leur détenteur de payer sans avoir de monnaie en poche et pour la durée exacte de son stationnement. Le seul inconvénient du système, expérimenté par deux cents volontaires, est le prix d'acquisition du bostier (300 francs), chaque carte étant vendue 100 francs, sur le modèle des cartes de téléphone.

« Ce défi a autant de chances de réussir que d'échouer. Je me donne un délai de six mois, durant lequel une concertation avec les commerçants sera menée», précise M. Michel Péricard, qui, s'il perd son pari, sera contraint de revenir aux sanctions traditionnelles. « Il ne suffit pas d'interdire aux gens des comportements, il faut aussi leur donner les moyens de faire autrement. s

**PASCALE SAUVAGE** 

## Le funiculaire de Montmartre réinventé

Montmartre va-t-il cesser d'être Montmartre? C'est la crainte que certains riverains expriment, par l'Intermédiaire d'associations de défense du célèbre quartier parisien, depuis qu'ils connaissent le projet de emplacement du funiculaire.

Les principaux responsables du projet à la RATP sont pourtant formels : l'ancien funiculaire ne pouvait rester en l'état. La fréquence des pannes dues à l'obsolescence du matériel et leur ampleur causée par l'interdépendance des deux cabines entraînaient des coûts de maintenance beaucoup trop élevés. Par ailleurs, l'accroissement de sa fréquentation - 2 350 000 voyageurs en 1989 (20 % de riversins et 80 % de touristes) - rendait nisation de cette desserte attrac-

#### Modernisation discrète?

Dans un premier temps, la RATP avait imaginé de construire une nouvelle ligne, prolongée jusqu'au métro Anvers, avec un trajet mixte - souterrain et à niveau et un matériel hybride associant les techniques du tramway et du funiculaire. Mais, outre le coût prohibitif du projet, ni les Montmartrois ni les touristes n'imaginalent la Butte sage son funiculaire. Restait à concevoir le toilettage de ce « patrimoine ». La manœuvre n'était pas nouvelle. et le funiculaire électrique, en service jusqu'en octobre dernier. avait lui-même été créé en 1934 par la STCRP (Société de transport en commun de la région parisienne) pour remplacer celui d'origine - que la société Decauville avait construit et exploité depuis 1900. Il s'agissait alors d'un système qui fonctionnait par un système de contrepoids d'eau : tandis que l'une des voitures descendait grâce à un poids d'eau et s'en débarrassait en bas. l'autre voiture remontait et se chargeait d'eau à son tour,

Aujourd'hui, la consigne est à une modernisation radicale mais discrète : rien de trop gadget ou de trop voyant qui puisse heurter les Montmartrois. La RATP a confié le projet à Roger Tallon le designer à qui l'on doit notamment le 'TGV Atlantique', les trains Corail et Transmanche, le métro de Mexico, etc. - et à son designer a demandé et obtenu de pouvoir rénover les gares en même temps que les cabines. « Question de cohérence ». affirme-t-il. D'un point de vue esthétique, priorité a été donnée à l'intégration au site. La conception des deux nouvelles stations objet de longue négociations avec la Ville de Paris – repose sur la mise en place de structures à la fois « légères, élégantes et transparentes », dit encore Roger Tallon, qui affirme s'être inspiré de « l'architecture des parcs et jardins a style Guimard parce qu'elle s'intégrait parfaitement

dans le paysage. De feit, les matériaux utilisé verre incolore et métal oris, murs de meulière, marches et bordures de granit, pavés et grille de métal noir - reprennent les éléments du paysage urbain environnant.

Seule une voûte de verre soutenue par deux pylônes de métal émerge des plantations.

Quant aux cabines, elles privilégient la vision panoramique de Paris et du site grâce à de larges baies vitrées inclinées qui permettront à tous, même aux enfants, d'admirer le paysage. Une cuverture sur le toit à également été prévue pour découvrir la vue sur la basilique du Sacré-

#### La formation des fortiers

Mais c'est surtout du côté technique que les modifications sont les plus importantes. Les cabines ont été transformées en une sorte d'ascenseurs inclinés técieur calcule leur vitesse et leur fréquence en fonction de l'affluence. Leur vitesse sera de 3,5 mètres à la seconde contre 2 m/s auparavant, leur contenance de 60 personnes contre 50 pour les anciennes. Surtout, les deux cabines automatisées seront totalement indépendantes contrairement aux précédentes - de sorte qu'en cas de forte affluence à la montée - ce qui est le plus fréquent - il sera possible de renvoyer la cabine du haut qui se vide, elle, très rapidement.

Quant aux portiers de l'ancien funiculaire, remplacés par l'ordinateur, ils ne disparaîtront pas complètement, puisqu'on les retrouvera, aux lignes de péage, à des postes d'information touristique. Ils suivent actuellement une formation en ce sens.

**VÉRONIQUE MAUMUSSON** 

Mouvements de rues

### Entrée des artistes

Le salon de la jeune peinture

Le Saion de la jeune peinture ouvre ses portes au Grand Palais du le au 17 février prochain. Dans le petit cercie confiné - et souvent reantile - des arts plastiques, ce salon est un peu à part. Le visiteur n'y verra pas de tableaux de peintres très connus. Comme son nom l'indique, et depuis qu'il a été créé en 1941, le Salon de la jeune peinture, exclusivement géré par des artistes, présente le travail de ieunes peintres encore inconnus. sélectionnés par leurs pairs. « Un galeriste, parce qu'il est dans une logique commerciale, ne peut pas se permettre d'exposer un artiste qui n'a pas dėja fait ses preuves, explique Katerine Louineau, présidente de la Jeune Peinture. Nous si, parce qu'on est dans une logique dissèrente et parce qu'on a un grand

Cela n'empêche pas ledit galeriste de venir au Salon et d'y découvrir un artiste qu'il jugera intéressant et dont il acceptera d'assurer la promotion, avec les risques que cela comporte. Chose qu'un jeune peintre pourrait rarement obtenir sur la simple présentation de son enriculum vitae et

de son travail à une galerie, « Le seul fait de pouvoir montrer son travail dans des conditions professionnelles d'exposition est fondamental», affirme K. Louineau. En témoigne l'expérience de peintres aujourd'hui connus comme Arroyo, Boltanski, Buren, Fromanger et bien d'autres qui, tous, ont commencé à la Jeune Peinture.

De l'aveu même de ses responsables actuels, si la qualité de la Jenne Peinture est reconnue par les professionnels, elle le doit avant rout à ses statuts. Avec un comité de sélection de dix artistes, tous membres bénévoles élus chaque année par les exposants euxmêmes, la Jeune Peinture s'est dotée d'une structure de décision que le renouvellement perpétuel et la multiplicité des membres protègent contre tout danger de sciérose et d'unilatéralité. Financé à 90 % par les seules recettes de l'exposition - les 10 % restants viennent de subventions du ministère de la culture et de la Ville de Paris, - le Salon de la «JP», comme disent les initiés, peut se targuer d'une indépendance de choix totale.

# Le panthéon des plaques bleues

Pourra-t-on un jour élire domicile conjugal rue François-Truffaut? C'est très possible, car le cinéaste fait actuellement partie de ceux dont on parle le plus pour rejoindre au panthéon bleu de nos plaques éma le danseur Nijinski, l'actrice Gaby Sylvia et le peintre Max Ernst, récents récipiendaires de l'hommage public (1).

Il y a beaucoup de candidats, mais peu d'élus, compte tenu du petit nombre de voies, places ou espaces vens disponibles pour être baptisés : environ une dizaine chaque année. En effet, contrairement à certaines communes de la région parisienne qui n'hésitent pas à transformer fréovemment l'intitulé de leurs rues, la politique de Paris en la matière se veut sage, explique Christine Alba-nel, directrice adjointe du cabinet du maire.

Pour ne pas occasionner de gêne postale aux riverains, contraints de modifier leur adresse, et afin de ne pas rendre non plus les plans de Paris régulièrement caducs, on s'interdit de changer la désignation d'une desserte déjà existante. Comme en tous domaines, l'excep-Comme en tous domaines, l'excep- d'autres cas, on cherche à donner tisan de l'Algérie française : le tion est là qui confirme la règle : la une unité thématique à un quartier : moment semble venu, nous précise-

place de l'Etoile, devenue en 1970 place Charles-de-Gaulie.

Parmi les centaines de propositions dues à des particuliers ou à des associations qui lui parviennent tous les ans, la commission municipale chargée du dossier (2) doit donc effectuer un tri draconien. De ce fait, elle évite autant que possible les emplois multiples d'un même patronyme - rue, place, passage, etc. Elle exclut également d'utiliser le nom d'une personnalité décédée depuis moins de cino ans : à l'histoire aussi de faire son œuvre.

Restent les suggestions, nom-breuses. Qu'ils militent pour honorer un personnage ou un groupe (esca-drille, bataillon, par exemple), un lieu (massif montagneux, ville) ou un événement, amis et amicales se mobilisent. De son côté, la commission procède à des recherches historiques pour retrouver dans les anciens parcellaires les appellations pittores ques qu'il serait possible de rétablir ; ainsi, à la limite de Pantin, la route des Petits-Ponts, intégrée au 19 arrondissement, a-t-elle réendossé en 1990 son identité d'origine. Dans avec Darius Milhaud et Arthur Honegger en 1989, rejoints l'année suivante par Erik Satie et Georges Auric, la musique courra les rues près de la Cité du même nom, dans la zone Manin-Jaurès (19-).

Quel que soit le mode d'arrangement des mariages entre un nom et un emplacement, il faut, pour se voir désigner à la reconnaissance populaire, être incontestable. L'être, ou plutôt l'être devenu. Aurait-on sérieusement imaginé dans les années 50 décemer une place à l'hu-moriste Alphonse Aliais? C'est désormais chose faite dans le 20 arrondissement, au carrefour des rues de Tourtille, de Palikao et Bis-

Les hommes politiques connaissent souvent une période assez longue de purgatoire. Tant que les passions à leur égard ne sont pas éteintes, la postérité hésite à leur accorder sa rectangulaire onction. Tel est le cas de l'écrivain André Suarès ou de Georges Bidault, suc-cesseur de Jean Moulin à la présidence du Conseil national de la Résistance, mais aussi farouche partisan de l'Algérie française : le t-on, de les tirer de leur temporaire mise à l'écart.

Quant aux nombreuses demandes émanant de simples quidams désireux de faire consacrer la gloire de leur père - ou grand-père, - elles ont, elles, peu de chances d'aboutir. Aussi estimables soient lesdits aïenx - et la commission s'informe précisément de leurs hauts faits auprès des familles, - ces illustres inconnus resteront vraisemblablement toujours dans l'impasse de l'anonymat.

CAROLINE HELFTER

(1) Nijinaki aura pignon sur rue dans le 4. Gaby Sylvia dans le 11- et Max Ernst dans le 20- arrondissement.

(2) Présidée par M. Camille Cabana, (2) Présidée par M. Camille Cabana, adjoint an maire chargé de l'urbanisme, la commission d'examen des projets de dénomination des voies, places et espaces verts se réunit une fois par an, en général an mois de juin, pour établir le choix définitif des nous qu'elle soumetra au Conseil de Paris. Elle comprend notamment les adjointes au maire chargées de la culture (M™ de Panafieu) et de l'environnement (M™ Nebout), des représentants des maires d'arrondissement et, depuis cette années d'arrondissement et, depuis cette années trois neventage. des representants des maires d'arrondisse-ment et, depuis cette année, trois personna-lités : Pécrivain François Nourissier, Suzanne Pagé, directrice du Musée d'art moderne de la Ville de Paris, et Michel Fleury, historien, vice-président de la com-mission du vieux Paris.

**₹** Transport to the second trapped programme The Million of the State of the Sta The state of the s スケーニー・ロックト 44代 4条 M WESSELR SE PHYSIQUE The second second Charte ave and DIE LOWENED DE BO ET OU MATERIAUX ON The mante countries du Mante Street and the street 大学 ないかん 大学 神 Samuel Parelle Parellenni A tools 845 000 LECT CADRES le Monde est 🧣 le premier ! d'intormatt. des cadre

PENIS - OBSTETNICUS - P

逐FEVSES ADJETED FT

Tokon Ferrica and Interpretable Par

Le Monde

# nternational

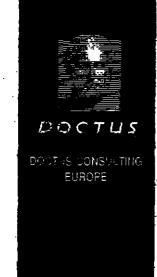

AIDER LES ENTREPRISES EUROPEENNES A ATTEINDRE LEURS **OBJECTIES** STRATEGIQUES Lorsque vous êtes arrivé en hant de l'échelle, il est difficile de ne plus avoir envie de chercher à élargir ses borizons. C'est oi ceux qui aspirent à la réuseite sont parvenus à de uix sommets en rejoignant Doctus. En tant que consultants t, nous avons déjà acquis une position brillante au ngement stratégique. Nous avons affirmé otre réputation suprès d'entreprises de rang mondial. Et pour rer nos clients d'une approche innovatrice d'avante-garde.

Ni solutions toutes faites, ni packages tout prêts. Nous disposont plutôt d'équipes dont les membres sont engagés et conjuguent aptitudes techniques et compétences les plus efficac nettant de coopérer avec nos elients. Ce sont des équipes qui utilisent leurs talents exceptionnels pour comprendre une ntreprise et réagir de manière sensible à sa culture, pour gagn ce et évaluer ses facteurs critiques de réussite, pour faire apparaître non pas des symptômes, mais les véritables causes entales. Un procédé qui prend souvent du temps.

C'est alors que nous pouvons identifier des solutions durables et leurs impacts sur le bénéfice et les membres de l'entreprise. En coopération avec nos clients, nous mettons en œuvre un changement stratégique, un changement qui amène des tats mesurables et une amélioration des bénéfices. Nous dons une perspective unique au cours de ce procédé. C'est un ent en travaillant sur « l'intérieur » et en faisant preuve de l'objectivité attendue de cette position privilégiée. Il n'est pas surprenant que notre approche exige une attention particulière. C'est pourquoi nous devons développer nos ress

Outre les consultants confirmés, nous avons besoin de es qui travaillent déjà au sein d'un réseau de contact de aut niveau et sont à l'aise dans les salles de conférence des plus grandes entreprises d'Europe. Elles possèdent l'expérience récessaire et font preuve d'une crédibilité personnelle pour lier des asociations durables avec les leaders de l'industrie.

Vous avez donc une expérience réussie dans les ventes tuelles de hant niveau et vous l'avez probablement acquise dans les domaines du conseil, des services financiers ou de l'informatique stratégique.

Si vos qualifications, carrière et revenus répondent à ces critères exigeants, envoyez votre C.V., y compris ces renseignements, à : M. Michael Turnbull, Doctos Consulting Europe, 18, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.

POUR LES GRANDS RÉALISATEURS TOURNÉS VERS DES SOMMETS TOUJOURS PLUS HAUTS



L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS à Munich recherche plusieurs

**JURISTES** 

pour sa direction Droit des brevets (référence EXT/518) et Affaires juridiques internationales (référence EXT 519)

Ces deux directions s'occupent principalement de questions relatives au droit des brevets, l'accent étant mis sur la pratique de l'OEB, l'évolution du droit et la collaboration avec les États signataires de la CBE. Ces activités exigent, outre l'aptitude à travailler de façon largement autonome dans le cadre d'une équipe, l'engagement dans le travail ainsi que d'esprit d'initiative. L'Office serait particulièrement intéressé par les candidatures de juristes ayant une expérience professionnelle dans le domaine du droit des brevets et connaissant le droit européen des brevets et le Traité de coopération en matière

Qualifications:

Sont requis un diplôme universitaire de droit ou - dans des cas exceptionnels - des connaissances équivalentes acquises au cours de nombreuses années d'une activité conférant les qualifications voulues, ainsi qu'une excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office (l'allemand, l'anglais et le français) et l'aptitude à comprendre les deux autres.

Conditions:

Nous offrons un traitement exonéré d'impôt national, supérieur à la moyenne, comparable aux rémunérations versées par d'autres organisations internationales, ainsi qu'un système complet d'assurances sociales (assurance-maladie, retraite, etc.).

Candidatures:

Le Monde

Veuillez adresser votre candidature, en utilisant les formulaires à retirer auprès de l'OEB et en rappelant la référence ci-dessus, le 4 mars 1991 au plus tard à la Direction principale du personnel, Office européen des brevets, Erhardtstrasse 27, D-8000 Munich 2, Tél. 89/2399-4318.

### Vous êtes INFIRMIERE/IER D.E.

Vous aimez les nouveautés et souhaitez 1 an de dépaysement. Le travail en équipe et les soins personnalisés vous intéressent.

Ces aspects, vous les trouverez au CHUV, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, situé à Lausanne, Suisse, au bord du lac Léman.

### MÉDECINE - CHIRURGIE GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE - PÉDIATRIE **SOINS INTENSIFS ADULTES ET ENFANTS**

Condition : être âgé de 22 à 30 ans.

des plantes

Nous offrons: salaire mensuel brut: 3.800 FS minimum + 13º salaire. Restaurant d'entreprise. Possibilités de logement. Engagement : dès août 1991.

Adressez-nous votre dossier complet jusqu'au 15 février 1991 à : COORDINATION DES SOINS INFIRMIERS Mont-Paisible 16 CHUV CH - 1011 LAUSANNE

Des entretiens de candidatures seront organisés dans le courant du mois de mars 1991. Vous serez renseigné personnellement.

### De la production aux relations humaines dans l'univers industriel Responsable du projet

### industriel

1 700 personnes. 3 usines, sur le

marché des emballages industriels.

table (Vereco, Crescendo...) et des bocaux à

(Le Parfait), réalise I Md de F de CA dont 30% à l'export.

Le Directeur de l'usine de Givors souhaite s'adjoindre un chargé de mission dans le cadre du nouveau plan d'organisation de

Vous assistez les opérationnels dans la mise en œuvre des actions visant à optimiser l'organisation. Vous participez à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un important plan de formation, facilitez le dialogue à tous les niveaux et encouragez les démarches participatives afin de lédérer les énergies autour des objectifs

Cette mission vous permettra de valoriser votre solide expérience industrielle, d'enrichir vos compétences dans le domaine des relations humaines et sociales pour évoluer ensuite dans l'une des unités du Groupe

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite et CV) en précisant votre rémunération actuelle, sous réf SV9/M2, à BSN Service Recrutement des Cadres, 7 rue de Téhéran, 75381 Paris Cedex 08



li sers chargé de l'implantation (études, réalisation) de projets informatiques dans les services municipaux.

Ce poste conviendrait à un candidat diplômé de 3° cycle universitaire en informatique motivé par les relations avec les utilisateurs. Environnement : BULL DPS 7000 (G. COS 7) avec atelier de génia logiciel, bases de données, télétraitement, micro-informatique. Recrutement au grade d'ingénieur.

Pour ces postes, envoyer lettre, C.V. + photo à : M. le député, maire d'Argenteuil, BP 721, 95107 Argenteuil Cedex.



### NOTRE MISSION, **NOTRE VOCATION: LOGER LES HOMMES** LE MIEUX POSSIBLE

Associer vos compétences à nos objectifs : tel est le defi qui vous Rejoignez notre organisme à vocation départementale de 10 640 logements, un chiffre d'affaires de 678 MF, 233 personnes.

### SECRETAIRE GENERAL

Votre aisance relationnelle s'appuie sur de réelles qualités humaines. Pour vous, le sens du service implique : efficacité, rigueur, organisation.

De formation juridique, vous avez acquis votre première expérience, dans un milieu associatif, une coopérative ou un établissement public.

Directement rattaché au Directeur Général, vous serez responsable de la vie sociale de l'entreprise et de la bonne marche du Conseil d'Administration (organisation des réunions, rédaction des rapports). Vous participerez à toutes les instances de décision (syndicat intercommunal, commission d'attribution...).

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite, CV et prétentions) à notre Conseil CENAS, Philippe VINCHON, Tour Neptune - Cedex 20 - 92086 PARIS LA DEFENSE 1.



JEUNES DIPLOMÉS, CADRES,

DÉCOUVREZ LA DIVERSITÉ DES MÉTIERS PROPOSÉS PAR LE SECTEUR DES ASSURANCES

Les Métiers de l'Assurance

5 daté 6 , FÉVRIER

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

met au concours im poste de

PROFESSEUR DE PHYSIQUE EXPÉRIMENTALE Le nouveau professeur, qui sera rattaché à l'Institut de physique expérimentale, développera une recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des

PHÉNOMÈNES DE SURFACE ET/OU MATÉRIAUX GRANULAIRES

Il donnera des enseignements de base en physique à des étu-diants de diverses sections d'ingénieurs, ainsi que des ensei-gnements dans son domaine de spécialité.

Délai d'inscription : 31 mai 1991. Entrée en fonctions : Printemps 1992 ou à convenir.

Les personnes intéressées vondront bien demander les formules de candidature au :

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE CE - Ecubiens - CH 1015 LAUSANNE/Suisse

**845 000 LECTEURS** CADRES, le Monde est le premier titre d'information des cadres.

(IPSOS 90)

### **FORMATION PROFESSIONNELLE**

STAGE POUR demandeurs d'emploi

Formation professionnalisante. Niveau requis : Bac + 3 ( reconnaissance des acquis professionnels .) Expérience : communication, presse radio, TV, etc...
Possibilité de rémunération pour les personnes ayant déja travaillé

UNIVERSITE PARIS 8 Formation permanente 2 rue de la Liberté 93526 St Denis Cedex 02

# **D'EMPLOIS**

### CHEFS D'ENTREPRISE

 INGENIEURS toutes spécialisations CADRES administratifs, commerciaux

• JOURNALISTES (presse écrite et pariée)

archéologie. Sciences sociales + expérience en compagnie : rédacteur en service production incendie pour valoriser ses compétences techniques et son goût pour la perfection et la créativité. RECHERCHE: sur Paris-Ile de France poste similaire ou dans l'expertise d'œuvres d'art. Déplacements à l'étranger acceptés.

(Section BCO/MS 1889)

PROFIT MAKER GESTIONNAIRE et rigoureux, animateur et négociateur efficace. Aptitude à la gestion des ressources humaines, formation sup. de Co., trilingue anglais, espagnol.

RECHERCHE: direction générale PME ou filiale groupe international, préférence R.P. Fréquents déplacements France et étranger accepiés.

(Section BCO/JV 1890)

tion d'entreprise.

SOUHAITE : collaborer directement avec PDG ou gérant dans sec-teur d'activité commercial ou industriel ou formation dans un poste de direction ou de responsabilité. Toutes régions.

(Section BCO/JV 1891).

J.H. JURISTE, maîtrise droit privé et aptitudes droit public, expérimenté en conseil juridique, rédaction de contrats, gestion administrative et informatique. RECHERCHE: poste motivant dans la banque, Cie d'assurances, entreprise ou organisation prof. Libre immédiatement, Mobilité géo-

CADRE SUPÉRIEUR, 36 ans, maîtrise sciences Eco. + MBA ISA, anglais, allemand. 5 ans expérience usine + 10 ans commercial/marketing.

RECHERCHE: poste de direction. (Section BCO/MH 1893)

INGÉNIEUR, 45 ans, diplôme en génie civil et organisation, informatique, 13 ans expérience études et chantiers. BTP et 7 ans expérience informatique de gestion sur micro et gros systèmes. bureau d'études.



ÉCRIRE OU TÉLÉPHONER :

12, rue Blanche, 75436 PARIS CEDEX 09 TÉL.: 42-85-44-40, poste 27.

VOUS recherchez les compétences et l'expérience d'un spécialiste de 40 ans, rompu aux techniques de contrôle de gestion, qui ait à la fois exercé des responsabilités de Direction Financière opérationnelle, et de Consulting en systèmes financiers dans un groupe de premier plan.

dispose de cet acquis et souhaite le valoriser dans un poste évolutif de DIRECTION FINANCIERE

ou de CONTROLE DE GESTION

Merci de contacter LE MONDE PUBLICITE 5, rue de Monttessuy - 75007 PARIS sous référence 8201 pour nous permettre d'en discuter

| et méthodique. Bac + 3. 3 ens expérience comme chargée de budget en com- munication globale, chierche poste responsable communi- cation au sein d'une entre- prise dynamique. Tél.: 46-51-79-65 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Anglaisa, haute éducation.<br>ex-femme de diplomate,                                                                                                                                            | 1 |

ayant voyagé, cherche place de gouvernante, prof. d'anglais, secrétaire, dame de compagnie. Accepte

option togistique of pratique du commerce internationall ch. emploi gestion de stocks et/ou de production Paris ou régron parisienne.

M. HOUSTY:
Tid.: 43-55-16-17.

J.H., 28 ans, SERVEUR, 5 ans d'exp., ch. emploi stable 48-26-12-81.

DU PERSONNEL DO FERDUNIEL
Longue expérience profes
sonnelle en milieu industriel,
ricemme de projet et de réalisoons, rompu aux contacts
à tous raveaux, recherche en
PROVINCE,
région indifférente, poste
similaire dans entroprise
désireuse de développer
ses ressources humaines.
Ecrima sous m° 2191/M à:
PASFRANCE Annonces.
13, rue Ch.-Lecoco., 75015
Paris qui transmettra.

DRI./CHIEF DE PROJET
Conteallor technique,
ing. hydraulician RNPG/EH.
+ ing. info ESE/SUPELEC
recherche poate O.M. ou
Paris, 52 ans + 20 ans exp.
O.M., spéc. hydro/féctro.
A.E.P. assanissement, ingation études/dir. de trausus avec sté prix, franc, er
étrang., sté miote, org. internat. Tél. ; 16) 97-23-44-18
ou étrire sous n° 8207:

### STANDARDISTE

expérimentée Bilingue englais, reche emploi 5-8 heures per Tél. 43-55-77-51. DAME, 60 ens, ch. gerd enfant et/ou personne âgée T&L: 35-71-87-56.

Ancien rédecteur en chef, 20 ans d'exp. politique, éco-nomique et sociele, ch. à driger une publication prof, ou un service de presse d'une grande entreprise. Ecrire sous n° 8:221 : La Monde Publiché, 5, rue de Montessuy, 75007 Paris.

Jeune Femme, 38 ans Employée de masson, Libre de suite, recherche pisce stable sur Paris. Tél.: 47-00-63-86.

J.F., 5 ans expenence gestion COMPTABILITÉ INFORMATIQUE secrétariat Word 5, Lotus Obase, Sybel, Noveli, Doc. Angl. Bon contact rapide, cher-che notat responsablé-àche poste responsabilité. P. COIN, H. B.: 47-42-65-26 et domicile: 60-22-44-69.

## SÉLECTION IMMOBILIÈRE appartements ventes

8° arrdt

1" arrdt RIVOLI/TUILERIE RÉCEPT., 1 CHBRE, BAINS. 64 m². Tél. : 45-02-13-43. HALLES MONTORGLIEIL Imm. 17° a., propre, zone petc., beau 4 p., dble inv, 2 bns. 2 w.c., beauc. de caract. 2800 000 F. 42-71-82-79.

2º arrdt BOURSE dio kitch., bains, v 4-ét., 395000 F. Tél. 42-71-62-79.

3° arrdt H ARTS-ET-MÉTIERS Calme, baigné de soleil, et duplex, gd living double + 1 chare + a. de bs. 48-22-03-80 43-58-68-04, p. 22,

MARAIS, imm. XVIII- siè GD STUDIO, cuis. sécai PRIX: 680 000 F Tell.: 42-71-61-48. BASTILLE

ptaire vend 3 p., tout ci rénové, cuis équipée, 4º ét., 83C. 45-04-24-30, 4° arrdt

PLACE DES VOSGES Imm. luc., sppt env. 100 m entr., living + 2 chbres. 2 selies de bains. Parking. 46-22-03-80 43-59-68-04, p. 22

5° arrdt PRÈS PANTHÉONL Excepti 4 Comme une petite maison a triplex de chamma. 3 chbres Mini-terrasse. 5 300 000 F Serge Kayser: 43-23-60-80 MAUBERT (près Seine) STUDIO confort. 610 000 F François Feure : 45-49-22-70

SAINT-MÉDARD. 3/4 P. Excellent état, Prix : 2 350 000 F, inçois Faure : 45-49-22-70 RARE Près Maubert, neuf, jameis habité, ancien immeuble XVIII réhabilité, appt haut de gamme, env. 115 m², living 50 m² + 2 chbres, salle de

bs. salle d'esu, 46-22-03-80 43-59-68-04, p. 22. JUSSIEU, 695000 F BEAU STUDIO-2 P. Tt confort, parfait état FACE FAC

SOUARE ST-MÉDARD. Pptaire vd dans imm. ravalé, asc. tepis, besu 2-3 p., rénové, cuis. équipée. Cuis ou bourgeois. 46-04-24-30.

Luxembourg. 3-4 P., 85 m², très bon état. 2 980 000 F. Part. Tél.: 43-29-31-37. **CONTRESCARPE PRÈS** 

Pptaire vd ds bel imm., asc Studio tt cft. Ref. nf, 3° ét. 820 000 F. 43-45-37-00

MOUTON-DUVÉRNET Imm. piere de taille, Salon, selle à rosnoer, 3 chambres. 3 150 000 F. 45-48-22-70. 6° arrdt

Mº ALÉSIA, av. Général-Lecierc, 2 p., cuis, améric, équip., s. de bins, 2º ét., rus cour. Bon état, clair. 1 120000 F. 43-27-81-10. DUROC (8-) EXCEPTIONNEL HOTEL PARTICULIER M-MOUTON-DUVERNET VRAI 3 p., cuis. équpés, bains, w.c., immeuble ravalé, ascenseur, cave. 1590000 F. 43-27-81-10. Sur jardin arboré clos. FRANÇOIS FAURE : 45-87-95-17.

DUROC. 4º étage, esc. STUDIO. Confort. 740 000 F. François Feure : 45-49-22-70. CITÉ UNIVERSITAIRE près. Idéal étudiant, studio, cués. séparée, dote, w.c., vue dégagée, A SAISIR. 465 000 F. 43-27-81-10. ODÉON. Immeuble XVIII\* s. Beau plad-à-terra. 75 m². Séjour 45 m² avec cheminés CALME. 2 950 000 F. Possibilité 145 m². Tél. : 47-88-29-79. Denfert P. d. T. Liv. dbte 3 chbr. 125 m². 4 800 000. Alésia P. d. T. 3 ou 4 P. de 80 à 120 m². 1 800 000 à 4 200 000. 43-35-18-36

RUE DE SEINE 85 m² marveilleusement aménagé. 3 000 000 F. B. Freling : 40-20-96-00. BONAPARTE 140 m². EXCEPTIONNEL MEETE VOIUTIES. 40-20-98-00.

CAMBRONNE
Grand studio avec chambre
on mezzanne.
Salle de baina, kitchen.
860 000 F · 45-86-43-43 CHERCHE-MEDI Malson 150 m². Parkings. B. Freing: 40-20-98-00. MP PTE VERSARLES Imm. gd stand. pierre de t. BEAU 2 P., cust., tt cft. ger-den, dejicode, 725000 F. CRÉDIT. 43-70-04-64.

7° arrdt RUE SAINT-DOMENTQUE. Studio. Verdure. 850 000 F François Faure : 45-49-22-70 R. ROUSSELET. 2 PCES. Bon plan. Solell. 1 480 000 F. François Faure : 45-49-22-70. RUE DU BAC. Appt 130 m² 4º ét., bon stand, Libre, Tél. H.B. : (16) 86-44-09-05.

100 m. CHAMP-DE-MARS ECOLE MILITAIRE STUDETTE 450 000 Partait état. 45-66-01-00 GD APPT D'EXCEPTION 6 p., belles réceptions. Gd balc. 6 ét., superbe imm. Pierre de taille, VIE. 2 chibres servi. 7 100000 F. SFECO, 45-66-43-43. Mr. Kiéber, rare kmm. récent, enwon 100 m² pd lwng+2 cth. +2 z debs. Park, svm. 4410000 F. 45-22-03-80 43-59-88-04, p. 22. VANEAU, Part, grand stdg 4/5 P., 120 m², refait neuf, aéjour, 3 chbras, 2 bains + service. 5 100 000 F. Tél.: 34-51-84-96,

Mª POMPE, imm, pierre de L. étg. élevé, besu 3 p., entièrem, rénové, cost. équip., bns, w.c., chile error. Mar professiones de l'avie R. DE BOURGOGNE dule expo. Vue toes de Paris. 1480000 F. 42-71-51-48. Potaire vd gd 2 P., entrée, Culs., vrc. bains. A rénever. 4 P. 70 m² impec. 3° asc. 2 400 000 F. 43-45-37-00 2 150 000 F. 46-22-22-56

M° PASSY. Pierre de t. stand.. belle studette, coin lavebo, 6° 6t. 240000 F. CREDIT TOTAL possible. 48-04-84-48. CHAMPS ÉLYSÉES (près 100 % PROFÉSSIONNEL 2° ÉT. IMM. ANCEN 150 m² **SUISSE** ET. IMM. ANCIEN, 150 mg GESTRA: 43-59-00-33 AVENUE PAUL-DOUMER même, dernier étage SOLEIL, GD E P. + chore enfant, rénové, culsine équipée. 45-04-23-16, STYLE VISCONTI 250 m², grande récaption. 4 chambres + STUDIO. Potaire: 45-02-13-43.

Le Monde

appartements ventes

AUTEUIL
Sel imm. p. de taile, 6° ét.
ascanseur. Balcon, soleil.
3 PCES, 50 m², refait à neuf.
1 700 000 F. 45-47-59-50. 9° arrdt LIMITE 8°, exceptionnel, beeu studio, tt cft, bains, cuis, équip, innu pierre de t., interphone, diglode 460 000 F. • 42-7 1-87-24. PL MEXICO PRÈS Pierre de t., 6º asc. Liv. + chbre, tt cfr. Ref. nf. 2 600 000 F. 43-46-37-00 HOTEL DROUDT, imm

ravalé, studio + mezzanina cula. tt conft, 2° ét. 390000 F. CRÉDIT TOTAL possible, 48-04-85-85. 17° arrdt **BONNE AFFAIRE** MONCEY. STUDIO 29 m². Seau p. de t., 5° ét. asc. 450 000 F. 43-56-15-81. Porte Maillot (proche)
Cair, séré, 5º étage,
très bel appr, env. 133 m²
double fiving, 45 m² env.,
2 chbres, cuist, s. de bs,
chbre service, asc.
Très bon pien,
46-22-03-90
43-59-68-04, p. 22 TRUDAINE. Beau 5 P. 130 m² + serv. Gd stend. 3 150 000 F. 46-22-22-56

4/5 P. ORIGINAL 1 950 000 F. 45-87-09-08 **NIEL-VILLIERS** 10° arrdt

Except. petit loft 40 m env., bel hant. s/platond, cft. beins, w.c. indép., cui R. FBG-SAINT-DENIS STUDIO kitch., douch w.c., 1= st. PRIX 275000 cred. tot. poss. 48-04-85-85 ściaja., bala vitrás, interpi 810000 F. 42-71-87-24. Mª VILLIERS. A SAISR 2 pièces, cuis. américaine, saile d'eau, w.o., ref. neuf, a/gde cour pevée. 690 000 F. 43-27-95-83. 11° arrdt ALEXANDRE-DUMAS sceptionnel 44 m², 2 p., intrée, cuis., salle de beins w.c., cave, 749 000 F. CREDIT. 48-04-08-60.

18• arrdt PLACE DU TERTRE Thermant 140 m², très beau ard. privatif. 40-20-98-00. Près BASTELE, refait MARX-DORMOY
EXCEPTIONNEL 2 PCSS
Entr., cuis., safe de beira
W.C., cave. Px 489 000 F.
CREDIT. 48-04-08-80.

neuf, 2 PRÉCES, coin cuis., TT CONFT, TERRASSE. PRIX 398 000 F. CRÉDIT. 43-70-04-84, PRÈS NATION BEAU 2 PIÈCES A SAISIR 788 000 F Dans bel Imm. pierre de tallie, gd 2 p., clair, emité-rem. s/belc., bien situé-MARX-DORMOY 45-86-91-91 is. tr conft. Refait neuf. et., cleir, 598 000 F. CREDIT. 43-70-04-64. BASTILLE'360 m² **SOMPTUEUX LOFT** Énorme récept. Piscène. Sauna. 9 900 000 F. 42-72-40-19

12° arrdt

OCCUPÉ LOI 48

14° arrdt

15° arrdt

16° arrdt

16 NORD

SOUARE CARPEAUX Petit 2 p., 11 cft, 2° ét., SUR JOLIE COUR, caima. 450000 F. 42-71-81-48 Ledru-Rollin. 3 P. 65 m² Tt cft. Et. élevé, asc. Park. 1 550 000 F. 43-71-60-60 Potaire vd 47. r. STEPHENSON imm. avec asc., tapis ea 3 p., bains, Rhre, à rénor avec 150000 F. 2 p., beins, cuis, équip occupé loi 48, 850 F mar Mº PÈRE-LACHAISE Pptaire vd ds imm. récent beau 2 P... z dt. 4º s/aus. Bor. 920 000 F. 43-45-37-00 avec 100000 F.

3 p., bains, occupé loi 48, personne, 1060 F mana, 45-53-36-30, vis. ce jour et demain de 14 h à 19 h.

19° arrdt R. CRIMÉE EXCEPTIONNEL P. de taille, 2 p., entr., cuis, selle de bains, w.c., cave, chauff, centr. 649000 p CREDIT. 48-04-08-60. DAUMESNIL pr. Bastille ( Bel Imm. 1930, asc. Studio 30 m², 3º ét. Loyer : 1 735 F, mols. 500 000 F. 42-50-30-15. R. CHARENTON, près rue TAINE, besu 2 p., s/rue, cuis. équipée. s. de bris, w.c., soleri, cave, 695000 F. Créd, poss. 48-04-84-48,

PARC BUTTES-CHAUMONT STAND., ascens., 2 PCES, coin cuis., w.c., being, chff. centr., gardien, 585 000 F. CREDIT, 43-70-04-64. L'HAY-LES-ROSES
SACRIPIE CSE URGENCE
MAISON 6 P., parfeit état
Gar., besu jard, prox. Paris
et toutes commodités.
1 150000 F- 45-66-01-00.

20° arrdt GAMBETTA
Pierre de taille, BEAU 2 P.,
cuis. équipée, étet neuf.
CLAIR, 520000 F.
Tél.: 42-71-62-79.

F3, 64 m². Dans immeuble piere-de-taille, 1º étage. Proche métrols} et tous ommerces. Fables charges, claufiage individuel. Idée profession ébérale, Prix : 1 100 000 F. TS.: 43-60-82-44.

78-Yvelines

CRORSSY (76), près Soine, 6 mm. RER, dans parc pay-seger, appert. 70 m², 2 ét., bass séjour, 2 chòres, cu-airs et cella de beins amére-gées. Cave, celler. Libre. Prix: 1 400 000 F. Tél.: 34-80-12-59 (H.B.) ou 39-76-22-98 (apir). 91 - Essonne VIRY-CHATRLON (91)

VRY-CHATELON [91]
Part. vend très bei apper.
type F 3, résidence standing.
Entrée, séjour, cuisine
sménagée chêne massel,
2 chbres, déberres, s. de
brs. v-c. couleur. Proche
ttes commoditée (écoles,
commerces). 760 000 F.
Tél. sprès 19 h:
69-24-56-57.
Agences s'ebstenir.

92 Hauts-de-Seine MEUILLY

AUX-DOUMER, GD STAND mineuble récent. 4 étage frand 3 pces. 3 650 000 F Le Cler : 43-59-69-36. Style anglast, maison dens imm., '80 m² aur 2 niveaux, 2 100 000 F, 42-29-02-10. EXCEPTIONNEL MONTROUGE 16" N., proche Etola, 6" ét., solel, imm. acc., magnifique appartement, triple récept., 4 chbras + 3 s. de bs + 1 s. d'assu, 1 gde cust. installée + appit de service + perk. Proc élevé justifié. UMITE PARIS p., stand., belcon 17 m², peri 2 500 000 F, 46-38-17-19.

Val-de-Marne) A VDRE APPARTEMENT
VINCENNES
3 pièces, cusine, s. de brs, 80 m², 2 caves, Chaufiege individuel gaz, faibles charges. Proximité bois, commerces. 1 mn. méro, 4 mn. RER. 1 680 000 F. Tél.: 42-65-85-58.

PROVENCE M.E-SUR-SORGUE, Appt da hotel part. rénové. Caline, Gd asi,. cuia., s. de bras, 2 ch. 490 000 F. (16) 90-73-00-85.

Etranger Sudics, appartements, chaine, a Montreux, Crans-Montanus, Crans-Montanus, Crans-Montanus, Vallée Gezand, Laysin. Jura ett. Dés 200 000 FS. Crécits REVAC 5.2. Montbrisent, 1202 Genève. Tél. : + 41-22-734 1540, Fex : 734 1220.

appartements achats

APPARTEMENT ACHAT
AGADIR (centre) Recherche 2 à 3 PCES. Bain, w.-c. Paiement comptant en Suisse și désiré. Tel.: 19-41-21/36-59-36. Rech. URGENT 100 à 120 m² PARIS. PréGre 5°, 6°, 7°, 14°, 15°, 16°, 12°, 9°, Palement comptant, 48-73-35-43.

CABINET KESSLER 78, Champs-Bysées, 8º Recherche de toute urgeno **BEAUX APPTS** 

DE STANDING EVALUATION GRATUITE sur demande 48-22-03-80 43-59-68-04, poste 22

Rech. POUR PIED-A-TERRE STUDIO OU 2 PCES cision rapide. Palem comptant, M. DUBOIS Tél. 42-71-93-00 URGENT. Mute PARIS ACHÈTE COMPTANT

2 p. même à rénove Monsieur RAMADE Tél. 42-71-94-34 **GROUPE SIFECO** 80. RUE DE SÈVRES (74)
recherche d'urgence
STUDIO ET BX APPTS
A VÉNDRE OU A LOUER
45-86-43-43

**EMBASSY SERVICE** rech. pour CLIENTS ETRANGERS APPARTS à PARIS de 200 m² à 450 m²

**EMBASSY BROKER** ot INSTITUTIONNELS IMMEUBLES en totalité Paris-Province, commerciaux et habitations

TEL (1) 45-62-16-40 ou FAX: 42-89-21-64

PAIE CPT petite surface avec ou sans confort. Décision immédiate. Tél. Monsieur ALBERT 48-04-84-48

individuelles

## bureaux

Ventes DUROC (6\*) EXCEPTIONNE HOTEL PARTICULIER

r jardin arboré clos. FRANÇOIS FAURE : 45-67-95-17, MÉTRO JAVEL Buresux commerceux 1 100 m³ DIVISIBLES Murinvest : 47-20-37-10. PARIS INTRA-MURO

ura burx-bout, occupé RENTABILITÉ 8 à 10 %. à 800 KF à 5 000 000 | Tél. : 43-58-15-81. Locations BUREAUX ÉQUIPÉS

Salles de réuniona, ttes durées, doministions, SEGES SOCIAUX, démarches, formalités et CRÉATION ormalités et Chenymanédiates tres entreprises jervices personnalisés courrier, téléphone, fax **GROUPE ASPAC** 

1" RÉSEAU NATIONAL
DE CENTRE D'AFFARRES
ETOLE 19 47-23-81GRENDLE 15- 47-23-81ST-LAZARE 9- 42-83-50LA FAYETTE 9- 42-23-6180/LOGNE 92 48-20-22VERSAULES 78 30-21-45-4
+ 20 Centres en France.

ETOILE 16°. Avenue d'iéne Burx standing. Emilierment équioss, toutes prestations, 9 500 à 17 000 F HT/RC mans. ASPAC : 47-23-61-58. A PARTIR DE 50 F HT/mol Vote ADRESSE COMMERCIAL PARIS 1". 8". 8". 12". 15". 17". LOCATION DE BUREAUX INTERDOM : 43-40-31-45 VOTRE SIÈGE SOCIAL

Province

PLACE DE L'EUROPE (8-A louar bail précaire, hôte particulier 400 m² R + 18 bureaux + selle réunior entièrement équipé. Bon état avec hôteses, eccueil, standard, Loyer annuel: 900 000 F H.T. + ch. 30 %, BANC CENTER: 47-23-61-58.

1" RIVOLI. 8 PCES 210 m² kamineux, 3° ét., asc 400 000 F/an. 45-08-53-84

MONTROUGE BUREAUX fibres 640 m² (divisibles). PARKINGS, 42-72-40-19

locaux commerciaux

Ventes

Local cial, 140 m² + 71 m² s/sol. kidel pour bar que, 47-04-24-62. OBERKAMPF 466 m²

Bat. s/gde cour. Extensio possible. 42-72-40-19

fonds

**DOMICILIATIONS** SARL - RC - RM Hitution de sociétés

locations non meublées offres

PROCHE BASTILLE

Région parisienne Part. loue 3 P. Vitry-s-Seine. Refait neuf. 61 m². Loggie + park. + cave. 4 500 F c.c. Tél.: 48-60-62-02.

locations non meublées demandes

MASTER GROUP Rech. appartements vides of meublés, du studio au 7 P POUR CADRES et DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS 47, rue VANNEAU, Paris 7-, 42-22-14-61, 42-22-24-86

EMBASSY SERVICE

RESIDENCE CITY

Paris VANEAU. 2° 6t. STUDIO Refeit neuf. Charme. 3 800 F net. 45-67-95-17.

particuliers MIRABEAU

Grand standing
200 m² et 260 m².
Terrases (50 m²).
Exposition plein sud
SIGIL investissements
47-08-14-87.

### **IMMOBILIER D'ENTREPRISE**

## DOMICILIATION

Bureau et services. Tél. ; (1) 43-45-12-13.

DOMICILIATION 8> BUREAUX, TELEX, TÉLÉCOP! AGECO 42-94-95-28

40, R. DE BELLEVILLE

de commerce Ventes

A VENDRE. Ecole de

SUPERBE **FERMETTE** 

URGENT J.F. rech. STUDIO, envi 35 m² près Buttes-Chauste Tél. : 49-80-62-02.

LMDROUT ULRITUL
8, ev. de Messins, 75008 PARIS
rech, APPARTS
DE GRANDE CLASSE
VIDES OL MEURILÉS
HOTEL PARTIC. PARIS
et VILLAS PARIS-OUEST
Tél.: (1) 45-82-30-00

URGENT. Rech. pour diri-geants étrangers d'impor-tants groupes anglo-saxons LUXUEUX APPARTEMENTS MAISONS QUEST-EST TEL. (1) 45-27-12-19

locations meublées offres

hőtels

MULIIUK Paris 16 arrondissemen 2 hôtels particuliers sur vole privée. Ránovation totale.

Vacances

# DRISCOLL HOUSE HOTELS 200 chambres indiv. 120 livres start, per sern., bonne culeine. Rens. 172 New Kent Road Landon SE1 4YT, G.-B. 19/44-71-7034175.

automobiles ventes

A VENDRE AUDI 80 TURBO DIESEL CONFORT Nov. 88, modèle 89, bleu lagon métal. Alsrme, ferm. électr. tatousge. 1° main. 118 000 F. 71 000 km. 39-90-06-16 après 19 h.

A VENDRE

de 8 à 11 CV A VENDRE URGENT
BMW 318 i Janvier 89
18 000 km. Delpthre métal.
Toit ouvant élect. Rétros élect.
Tel. bur. : 64-58-46-22
Tél. bur. : 64-58-46-22
Tél. dom. : 30-21-88-51

Cabnolet, ararie modèle 90.
14 000 km. gris méralité.
Options : pont autoblequent, cuir souple, climatisateur, siarme.
PIDE 14 15 000 F.
18. : 48-24-05-81
0u 42-42-04-62
Demander M. BASSANT.

PORTE DE MONTREUR.
PARKING GARDÉ A VENDRE.
Tél. buréau poste 4112:
45-55-91-82 ou 12:
45-30-45-76.

pavillons 02 AISR6E
40 minutes Eurodisney, vend PAVILLON 8 poss. Enr.. s de bains, w.-c., cuisine, 3 ch. ségour, chem., mezz., buréau, sulle de jeux, garage s/ter. pays. 640 m². Prox. gere et comm. 720 000 F. Tél. : (16) 23-70-09-49.

REPRODUCTION INTERDITE

I\_ 67 F - 1 1 198

چه و د د د د م<sup>ینو</sup>انین

g 4 : 64-90€

19. 30 - 17.43 😝 🐠

.

61 1 14

研究 新霉素

fermettes 90 KM PARIS SUD A6

S/terrain 1 300 m², s6, 52 m², 3 chbres. Belle grange 55 m². Belles presterions. 950 000 F. Pédit 100 %, respouss. comme un loyer constant. Tant 9,85 ou 10,85, AGENCE EMBRO LORNG

L'AGENDA

Bijoux **BIJOUX BRILLANTS** 

PERRONO OPÉRA Angle boulevard des Italiens 4, Chaussée-d'Artin ACHAT-ECHANGE BUJOUX Magasin à l'Etoile 37, AV. VICTOR-HUGO

Jeune fille au pair Recherchez-vous une J.F. au pair britannique ? Contacter su Pair Assistance. Tél.: 19/44-81-7698124.

> Spécialités : régionales (vins)

L'OR YERT CAVE VITICOLE *DE CLEEBOURG* 

Cicebourg Oberhoften Rott Steinseltz Cave viticale de Cicebour 87160 Wissembourg. 76l.: 88-84-50-33. Stages anglais, per potente, philosophi

poterie, philosophie de l'éco-logie. Acût, Pays de Galles. Randonnées montagne et forit. Brochure: Zenna Hol. International, Hafod, Meantwrog. Gwynedd, UL41 3 AQ.

> Tourisme 1 M. 42 8-28 21 Loisirs 1 2 41 2 34 54

moins de 5 CV)

de 5 à 7 CV

A YLNUME
FORD SIGRA 2300 CLD
DIESEL BREAK
du 19-06-88. 66 000 km.
Prix: 60 000 F
4 pneus neufs, plequettes
neures, courrole neuve,
toit ouvrant. 2 enceintes
+ anni + siamne.
Tél.: 47-53-71-82 ep. 19 h.
Bureau: 48-06-30-60.

plus de 16 CV A VENDRE URGENT PORSCHE CARRERA 2

boxes - parking

I. ACE MM

SHOCATION

Ws rensers

# COMMUNICATION

## **RESEAUX CABLES - ENTREPRISES**

1100 heures dont 320 heures de stages en entreprise du 18 février 1991 au 15 septembre 1991.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

### TEL: 49.40.65.60 **DEMANDES**

L'Agence Nationale Pour l'Emplei vous propose une sélection de collaborateurs :

FORMATION A L'ASSURANCE + diplome d'étude supérieure en

CADRE, directeur d'entreprise, formateur et conseiller en risk-management. Grande expérience PME-PMI, habitué à la négociation d'entreprise.

nédiatement, Mobilité géo-(Section BCO/JV 1892).

(Section BCO/JV 1894)

4

## DIRECTEUR



MMOBILIÈRE

DENTREPRISE

LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS

|                       |                                                                                |                                      |                                                    |                                                                                               | WLLO                          |                                                      |                                                                                     |                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Type<br>Surface/étage | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                                     | Loyer brut +<br>Prov./charges        | Type<br>Surface/étage                              | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                                                    | Løyer brut +<br>Prov./charges | Type<br>Surface/étage                                | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                                          | Loyer brut +<br>Prov./charges |
| PARIS                 |                                                                                | ** : '.<br>· · <del>-</del> · ·-· ·- | 19- ARRONDIS                                       | SEMENT                                                                                        |                               | 4 PIÈCES<br>90 m²<br>4- étage                        | COURBEVOIE-LA DÉFENSE 12. place des Dominos SAGGEL - 47-78-15-85                    | 5 600<br>+ 1 862              |
| 4 ARRONDISSEN         | MENT                                                                           |                                      | STUDIO<br>Immeuble neuf<br>36 m², 2• étage         | 8-8, rue Adolphe-Mille<br>SAGGEL - 42-66-61-05<br>Freis de commission                         | 3 398<br>+ 444<br>2 417       | 4° 4039c.                                            | Frais de commission                                                                 | 3 985                         |
| 110 m², 1« étage      | 15, boulevard Bourdon<br>CICIMO — 48-00-89-89<br>Honoraires de location        | 9 300<br>+ 1 900<br>6 986            | 2 PIÈCES<br>Parking, Imm. nauf<br>54 m², 3• étaga  | 6-8, rue Adolphe-Nitie<br>  SAGGEL - 42-86-61-05<br>  Frais de commission                     | 4 870<br>+ 659<br>3 465       | 2 PIÈCES<br>60 m², rez-de-ch.<br>Terrasse sur jardin | GARCHES 70, rue du Doctaur-Debat CIGIMO - 48-00-89-89 I honoraires de location      | 4 520<br>+ 500<br>3 525       |
| 7. ARRONDISSEN        |                                                                                |                                      | 3 PIÈCES<br>Parking, Imm. neuf<br>70 m², 1-r étaga | 6-8, rue Adolphe-Mille<br>SAGGEL - 42-66-61-05<br>Frais de commission                         | 5 689<br>+ 702<br>4 048       | STUDIO<br>40 m²<br>2• étage                          | NEUILLY-SUR-SEINE 39, rue Parmentier AGF ~ 42-44-00-44                              | 3 517<br>+ 640                |
| Parking, 53 m²        | 50, rue de Bourgogne<br>SOLVEG - 40-67-06-99<br>Frais de commission            | 7 227<br>+ 1 000<br>5 821            |                                                    |                                                                                               |                               |                                                      | Frais de commission                                                                 | 1 2 502                       |
| 79 m², 1= étage       | 193, rue de l'Université<br>BAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission        | 10 000<br>+ 613<br>7 116             | 78 - YVELINES                                      | ;                                                                                             |                               | 3 PIÈCES<br>65 m²<br>1= étage                        | NEUILLY 163. boulevard Bineau SAGGEL - 47-42-44-44 Frais de commission              | 5 850<br>+ 1 495<br>4 163     |
| 92 m². 3º étage       | 191, rue de l'Université<br>SAGGEL <b>- 47-42-44-44</b><br>Frais de commission | 11 100<br>+ 802<br>7 899             | 5 PIÈCES<br>Parking, 108 m²<br>1~ étage            | MONTIGNY 7, sille des Epines AGIFRANCE - 47-42-17-61 Frais de commission                      | 3 458<br>+ 1 282<br>2 829     | 3 PIÈCES<br>Parking<br>65 m², 3- étage               | PUTEAUX<br>39-41, rue Voltaire<br>SAGGEL – 47-78-15-85<br>Frais de commission       | 4 550<br>+ 1 240<br>3 238     |
| 9- ARRONDISSEM        | SENT                                                                           |                                      | 3 PIÈCES<br>Parking, 57 m²<br>Rez-de-chaussée      | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 42 ter, rue des Ursulines AGF – 42-44-00-44 Freis de commission         | 5 091<br>+ 560<br>3 622       | 3 PIÈCES<br>Parking, 80 m²                           | SURESNES<br>91. rus de la République<br>CIGIMO - 48-00-89-89                        | 5 130<br>+ 670                |
| 75 m², 2º étage       | 74, rue d'Amsterdam<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission             | 7 310<br>+ 1 293<br>5 202            | 3 PIÈCES<br>Parking, 90 m²<br>Balcon, 4º étaga     | VERSAILLES 1, place Robert-Denis CIGIMO - 48-00-89-89                                         | 4 525<br>+ 1 105              | 3ª étage, balcon                                     | Honoraires de location                                                              | 3 964                         |
| 100 m². 4 étage       | 74, rue d'Amsterdam<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission             | 10 450<br>+ 1 742<br>7 436           |                                                    | Honoraires de location                                                                        | 3 528                         | 4 PIÈCES<br>Parking, 88 m²<br>2• étage               | SURESNES<br>18,r. Salomon-de-Rothschild<br>AGF - 42-44-00-44<br>Frais de commission | 6 950<br>+ 1 300<br>4 945     |
|                       | 2. square Trudaine<br>GCJ - 40-16-28-71                                        | 9 000<br>+ 2 025                     | 91 - ESSONNE                                       |                                                                                               |                               |                                                      | •                                                                                   |                               |
| 44 APPONIDISCE        |                                                                                |                                      | MAISON<br>115 m²<br>Garaga                         | ÉVRY<br>9, rue de la Tour<br>SOLVEG - 40-67-06-99<br>Freis de commission                      | 5 485<br>+ · 167<br>4 514     | 94 – VAL-DE-                                         | MARNE                                                                               |                               |
| 11 ARRONDISSE         | IMEN (<br>IOME PLAZZA NATION                                                   | 5 500 .                              |                                                    |                                                                                               | ĺ                             | 3 PIÈCES                                             | CHARENTON                                                                           | 4 996                         |
| 20 m² sur jardin l    | HOME PLAZZA 40-09-40-00                                                        |                                      | 92 - HAUTS-D                                       | DE-SEINE                                                                                      |                               |                                                      | 158, rue de Paris<br>LOC INTER - 47-45-15-84                                        | + 857                         |
|                       | HOME PLAZZA 40-21-22-23                                                        |                                      | 2/3 PIÈCES<br>Parking, 51 m²<br>2- étage           | BOULOGNE<br>229, boulevard JJaurès<br>GCI – 40-16-28-71                                       | 4 400<br>+ 590                | 4 PIÈCES                                             | CHARENTON<br>21, rue de Valmy<br>LOC INTER - 47-45-15-84                            | 6 100<br>+ 1 116              |
| 16. ARRONDISSE        | <u> </u>                                                                       |                                      | 3 PIÈCES<br>Parking, 102 m²                        | BOULOGNE<br>33-35. rus Anna-Jacquin<br>AGF - 42-44-00-44                                      | 10 810<br>+ 2 100             | 3 PIÈCES<br>Parking<br>66 m², 3• étaga               | NOGENT-SUR-MARNE<br>68, rue François-Rolland<br>SOLVEG - 40-67-06-99                | - + 827                       |
| 87 m², 3- étage 5     | 19, rue Haynouard<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Tais de commission                | 11 690<br>+ 1 832<br>8 319           | STUDIO                                             | Frais de commission                                                                           | 7 692<br>3 121                | 3 PIÈCES<br>Parking                                  | Frais de commission<br>  NOGENT-SUR-MARNE<br>  58, rue François-Rolland             | 6 484<br>+ 852                |
| 17• ARRONDISSE        | MENT                                                                           |                                      | Parking, 34 m²<br>4• étage, terrasse               | 24, rue des Abondances<br>LOC INTER - 47-45-18-09                                             | + 370                         | 69 m², 2• étage                                      | SOLVEG - 40-67-06-99<br>Frais de commission                                         | 5 264                         |
| 3 PIÈCES   S          | ), rue des Derdenelles<br>SCI – 40-16-28-71                                    | 7 900<br>+ 1 376                     | 3 PIÈCES<br>83 m²                                  | BOULOGNE<br>  197, rue Gallieni<br>  LOC INTER - 47-45-16-09                                  | 8 586<br>+ 650                | 3 PIÈCES<br>Parking<br>71 m², 4• étaga               | SAINT-MANDÉ<br>31-33, avenue Joffre<br>LOC INTER - 47-45-16-09                      | 5 700<br>+ 877                |
|                       | ), rue des Derdenelles<br>9C1 – 40-18-28-71                                    | 16 000<br>+ 2 359                    | 4 PIÈCES<br>78 m²<br>13• étage                     | COURBEVOIE-LA DÉPENSE<br>12, place des Dominos<br>SAGGEL – 47-78-15-85<br>Frais de commission | 4 800<br>+ 1 414<br>3 416     | 4 PIÈCES<br>Parking<br>89 m², 5• étage               | SAINT-MANDÉ<br>31-33, avenue Joffre<br>LOC INTER – 47-45-16-09                      | 6 500<br>+ 1 039              |
|                       |                                                                                | ·                                    | · ·                                                |                                                                                               |                               |                                                      |                                                                                     |                               |

## Le Monde

CHAQUE MERCREDI

LA SÉLECTION IMMOBILIÈRE LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS LES BELLES PROPRIÉTÉS L'AGENDA IMMOBILIER L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Le Monde est le premier quotidien vendu à Paris. Il est lu par 1 609 600 Français dont 600 Parisiens. 642 600 d'entre eux appartiennent à des foyers « cadres supérieurs » dont 375 600, soit 58 %, habitent l'Île-de-France. (Source : CESP 1989.)

Pour tous renseignements 45-55-91-82 poste 42.96

CETTE PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LA PARTICIPATION DE





**saggel vendôme** GROUPE WAP









SOLVE G. LOCATON VENTE ET GESTON D'RANGUELES

CIGIMO

### M. Marc Ladreit de Lacharrière quitte L'Oréal

Le numéro deux de L'Oréal, M. Marc Ladreit de Lacharrière. quitte, à compter du 30 avril, le groupe leader mondial des cosmétiques. S'il conserve des liens avec L'Oréal - il reste administrateur du groupe et est nommé conseiller auprès du président, M. Lindsay Owen-Jones, - il cède cependant ses fonctions opérationnelles à MM. Pascal Castres Saint-Martin et Guy Landon. Un communiqué de L'Oréal, rendu public mardi 29 janvier, indique que M. Castres Saint-Martin devient directeur général de l'administration et des finances du groupe et que M. Landon est nommé directeur cénéral adjoint.

Enarque atypique - il entre immédiatement dans le privé à sa sortie de l'ENA - M. Marc Ladreit de Lacharrière a donc décidé, à cinquante ans, de changer de vie. Financier (il avait commencé sa carrière dans la banque) et industriel, le stratège eclectique quitte L'Oréal, M. François Dalle et M. et M = Bettencourt après quinze ans de bons et loyaux services. Il reste en très bons termes avec les uns et les autres. Et il continuera à collaborer avec eux. Mais, désormais, l'homme va s'occuper de ses propres intérêts. Financiers et

L'ex-numéro deux de L'Oréal va d'abord s'impliquer davantage dans la gestion de ses affaires fami-liales. Il pourra y exercer ses talents de financier en étant plus présent au sein du groupe du Centenaire Blanzy, que préside tou-jours M. Frédéric Ourbak, mais aussi en assistant davantage le patron de la Banque de la mutuelle industrielle, M. Roussillon. Il y a là beaucoup d'argent à gérer et de business à suivre. Mais il compte aussi beaucoup s'investir dans l'édition, sa passion. Ou plutôt, l'une de ses passions.

Après avoir placé des fonds per-sonnels dans la constitution d'un véritable groupe d'édition autour de Masson (avec les Editions Belfond, Armand Colin...), il veut maintenant y investir de son temps. « Je vais assister davantage mon cousin Jérôme Talamon dans l'animation de ce groupe », expli-que-t-il sans pouvoir masquer son enthousiasme. La politique et l'économie seront les deux domaines dont il assurera la coor-

Mais M. Marc Ladreit de Lacharrière compte aussi consacrer

une partie de son temps «libéré» au service de la cité et d'intérêts généraux. Souvent consulté par les pouvoirs publics – par M. Balladur comme par M. Bérégovoy, – il veut soutenir l'action d'organismes de réflexion comme l'IFRI (l'Institut français des relations internationales), dont il est déjà administateur. Mais, surtout, il entend se faire l'actif défenseur des revues, «l'une de ces espèces rares qui risquent de disparaître faute d'un intérêt commercial limité». Il préside déjà la Revue des deux

Mondes - « 6 000 abonnés dans le monde!» souligne-t-il - et la Revue de politique industrielle qu'il a rachetée à M. Christian Brégou,

président de CEP-Communication. Comme lui, beaucoup de financomme ini, deancoup de finan-ciers ne jurent plus que par la com-munication. Mais alors qu'ils pen-sent audiovisuel, lui rêve de l'écrit. «La guerre du Golfe aura peut-être une conséquence positive, elle réhabilite l'écrit », estime-t-il. En quittant L'Oréal, ses parfums, ses déodorants et ses autres produits de beauté pour s'occuper de ses affaires familiales, M. Marc Ladreit de Lacharrière change donc de monde. Un changement qui n'est pas cosmétique.

Regroupement dans l'industrie du caontchouc synthétique

### Les américains Exxon et Monsanto s'allient

Afin de profiter de la croissance rapide (+ 10 %) de la consommation de thermosplastiques élastomères (TPE), les groupes chimiques américains Monsanto Chemical et Exxon Chemical ont décidé de regrouper leurs forces dans cette branche d'activité industrielle et de créer en joint venture (50/50) une nouvelle société, Advanced Elastomer Systems (AES), promise à devenir le numéro un mondial de la spécialité.

Cette nouvelle société disposera de toutes les usines de TPE de ses coactionnaires. Son chiffre d'affaires dépassera 110 millions de dollars (555 millions de francs) pour une pro-duction estimée entre 35 000 et 40 000 tonnes par an.

Les TPE sont des caoutchoucs synthétiques dont les performances et les propriétés fonctionnelles sont simi-laires aux produits à base de caoutchouc naturel et trouvent leur application dans des domaines nombreux

## \_\_\_\_ AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

### CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE

CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE Obligations 9,80 % 1979

Les intérêts courus du 26 février 1990 au 25 février 1991 seront payables à partir du 26 février 1991, à F 176,40 par titre de 2 000 F après une retenne à la source donnant droit à un avoir fiscal de F 19,60 (montant brut : F 196,00). En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de F 9.79 auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérie tout au titre des contributions sociales, soit F 6.07, faisant ressortir un net de F 160,54. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du code général des impôts.

Les renseignements concernant les obligations sorties au tirage du 21 déce 1990 ont paru au Journal officiel du 6 janvier 1991.

#### S.A.P.A.R. Obligations TMO août 1982

Les intérêts courus du 17 février 1990 au 16 février 1991 seront payables à partir du 17 février 1991, à F 495,00 par titre de 5 000 F après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de F 55,00 (montant brut : F 550,00).

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de F 27,47 auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au tirre des contributions sociales, soit F 17,05, faisant ressortir un net de F 450,48. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du corte destroit des impères des personnes visées au III de l'article 125 A du corte destroit de l'unifere des l'article 125 A du corte destroit des l'unifere des l'articles 125 A du corte destroit des l'unifere des l'articles 125 A du corte destroit des l'unifere des l'articles 125 A du corte destroit des l'unifere des l'articles 125 A du corte destroit des l'unifere des l'articles 125 A du corte destroit des l'articles 125 A du corte des l'articles 125 A du corte destroit des l'articles 125 A du corte des l'arti

#### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE** Obligations 9 % (ex-12,50 %) 1963

Les intérêts courus du 10 février 1990 au 9 février 1991 seront payables à partir du 10 février 1991, à F 26,10 par titre de 290 F après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de F 3,14 (montant brut : F 29,24).

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de F 1,25 auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au dire des contributions sociales, soit F 0,90, faisant ressortir un net de F 23,95. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du code retenues ne concernent pas les person

#### **ÉLECTRICITÉ DE FRANCE Obligations 5,75 % 1966**

Les intérêts courus du 25 février 1990 au 24 février 1991 seront payables à partir du 25 février 1991, à F 20,70 par titre de 400 F après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de F 2,30 (montant brut : F 23,00).

En cas d'option pour le règlement forfaitaire, le complément libératoire sera de F 1,14 auquel s'ajouteront les retenues de 3,1 % calculées sur l'intérêt brut au titre des contributions sociales, soit F 0,71, faisant ressortir un net de F 18,85. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du code

Tous ces titres out été dématérialisés (article 94-2 de la loi du 30 décembre 1981 et décret 1º 83-359 du 2 mai 1983), le montant des intérêts sera porté au crédit du compte du bénéficiaire chez l'intermédiaire habilité choisi par lui.

### NEW-YORK, 29 janvier 1 Petite reprise

Une légère reprise s'est pro-duite merdi à Wall Straet. Le mou-vement ne s'est toutefois pas immédiatement amorcé. La tenimmédiatement amorcé. La ten-dance avait été encore assez lourde à l'ouverture et il failut attendre la mi-séance ayant que le attendre la mi-séance avant que le marché ne commence à regagner le terrain perdu initialement. En clôture, l'indice Dow Jones des industrielles s'établissait à 2 662,62 avec un modeste gein de 8,17 points (+ 0,31 %). Le bilan de la journée a routefois été meilleur que ce maigre résultat. Sur 1978 valeurs traitées, 819 ont monté, 682 ont baissé et 477 n'ont pas varié.

ont monté, 682 ont baisse et 477 n'ont pas varié.

De l'avis des spécialistes, ce redressement a surtout revêtu un caractère technique. Après avoir récemment ellégé leurs positions, les opérateurs se trouvent en possession de liquidités importantes, de sorte que toute nouvelle baisse de cours est considérée comme une opportunité de se replacer sur le marché. C'est notamment l'opinion de M. Michael Metz, vice-président d'Oppenheimer and Co. L'annonce d'une hausse des commandes de biens durables en décembre supérieure aux prévisions (4,4 % au lieu du 1,1 % escompté) n'a eu, semble-t-il, aucun effet particulier sur la Boursa, qui, paraît-il, ne considère pas cette statistique comme un bon élément barométrique. L'activité a un peu augmenté. Elle a porté sur 155,74 millions de titres contre 141,27 millions la veille.

| VALEURS               | Cours de<br>28 janeier | Coura du<br>29 jacoier |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Alton                 | 59 3/8                 | 61 1/4                 |
| <u>  477</u>          | 31 5/8                 | 31 5/8                 |
| Boeing                | 46 3/4                 | 47 1/8                 |
| Chase Machettan Bank  | 12 1/8                 | 117/8                  |
| Da Post de Nessours   | 35 5/8                 | 95 1/4<br>41           |
| Easternan Kodak       | 41 3/8<br>52 1/2       | 1 82                   |
| Brees                 | 26 1/4                 | 25 24                  |
| General Electric      | 80 5/8                 | 6034                   |
| General Motors        | 33 1/8                 | 33 75                  |
| Contact               | 19 1/4                 | 195/8                  |
| Goodynar              | 124 1/4                | 124 5/8                |
| m                     | 60 1/4                 | 513/4                  |
| Motel (0)             | 57 W                   | 657/8                  |
| Plan                  | 87 6/A                 | 8734                   |
| Schlumberger          | 57 3/8                 | 56 1/2                 |
| Tereno                | 57 3/4                 | 58 1/4                 |
| UAL Corp. es-Alberis_ | 129 1/2                | 125                    |
| Unice Certaids        | 17 5/8                 | 18 1/8                 |
| USX                   | 28 1/2                 | 28                     |
| Westochouse           | 26 5/8                 | 27 144                 |
| Xerruz Corp           | 44 1/2                 | 44 1/8                 |

### LONDRES, 29 janvier 4 Léger repli

La Bourse de Londres a terminé la séance de mardi dans le rouge. L'indice Footsie a cédé 4,2 points à 2 133,8 soit un replit de -0,2 %. Le volume des échanges s'est contracté à 288,2 millions le discontracté à 288,2 millions le dis

Le Stock Excha preoccupe par les statetuques inquiétantes su l'économie intérieure que par le situation au Moyen-Orient. En effet, une étude de la Confédération de l'industrie britannique (CBI) vient de révéler un accès de pessimisme sans pré-cédent depuis 1980 des indus-triels annonçant de nombreuses suppressions d'emplois pour les prochains mois.

Les banques ont terminé dans Les banques ont termine dans le rouge, tout comme les assu-rances qui ont aussi baissé après la publication du rapport annuel de l'institute of London Underwi-ters (Association des souscrip-teurs d'assurances londoniens), annoncant des résultats « déaas-treux » pour les assureurs mari-times et sériens.

### PARIS, 30 jameier 1

le mouvement de hausse, réa-morcé le 24 janvier dernier, au début du nouveau mois boursier, a repris marcredi Rue Vivienne. Dès (+ 0,51 %). Son avance devait ensuite, també s'accentuer, també se ralentir, pour atteindre 1,27 % dans la journée.

La proposition américano-russe taite au président irakien Saddam Husseln de mettre immédiatement un terme à la guerra en échange d'une évacuation du Kowatt n'a

«l'après-crise». A cet égard, elle a été sensible aux assurances four-nies par le président américain George Bush dans son discoura sur l'état de l'Union. Le chef de la Mai-son Blanche a, en substance, déclaré que la récession était déjà dernière les Esta-Unis. Ca qui sem-blerait confirmer là-bas l'espoir d'une reprise de la croissance à la mi-91. Et ca qui est bon pour le Nouveau Monde pourrait l'être pour l'Ancien. A condition, bien sûr, que la guerre du Golfe solt terminés, à condition, aussi, que le système bancaire américain tienne le coup-Cela fait beaucoup de « mais ». Mais les places financières, et Paris en particulier, se refusent à brover Cela fait beaucoup de « mais ». Mais les places financières, et Paris en particulier, se refusent à broyer systématiquement du noir. En attendant, au Palais Brongniert, vu la maigreur des courants d'échanges, la Société des Bourses françaises a décidé d'abeissar de 10 % la redevance institutionnelle et de 5 % le prix du point d'accès au système CAC, deux coûts fixes supportés par les ex-changes.

supportés par les ex-charges. La Sodexho a démenti avoir obtenu de l'armée française stationnée dans le Golfe un contrat exclusif de restauration. Ce communiqué fait suite aux rumeurs qui avalent circulé à ce sujet et fait récemment bondir le titre.

### TOKYO, 30 janvier Baisse

La Bourse de Tokyo a terminé la

séance de mercredi en légère baisse. L'indice Nikkei a cédé 50,51 points, soit un recul de 0,22 % à 23 409,61. Le volume d'affaires a été, une fois encore, très faible. Seuls 280 millions de titres ont été échangés au cours de la séance, « Le montant des échanges de la deudeme section et échangés de la deudeme section et du hors-cote a progressé plus vite que celui des 225 valeurs du Nik-kei. On est intéressé par les patites sociétés dont les cours sont éle-vés », constatait un boursier. En nées par la recherche de valeurs à faible capitalisation, au cours élevé rampe capagissation, au cours eleve et susceptibles de procéder à des attributions gratuites d'actions en mars. Les opérateurs pensent que cet intérêt sélectif pourrait se prolonger en l'absence de tandance de l'ensemble de la cote.

| VALEURS                                                                                                                                                                                                                     | Cours do<br>29 jans,                                                    | Cours da<br>30 janv.                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alzi Bridgestone Canon Canon Canon Canon Canon Canon Canon Meteors Meteors Meteors Meteors Canon Meteors Me | 548<br>990<br>1 250<br>2 860<br>1 170<br>1 650<br>712<br>6 280<br>1 730 | 546<br>971<br>1 250<br>2 620<br>1 150<br>1 650<br>710<br>6 250 |

### FAITS ET RÉSULTATS

de premier exportateur mondial d'hélicoptères. - La division héli-coptères d'Aérospatiale a réalisé, en 1990, un chiffre d'affaires de 7,8 milliards (+ 16 % par rapport à l'exercice précédent) et livré 259 appareits au lieu de 249 en 1989. Les commandes qu'elle a enregistrées portent sur 289 héli-coptères contre 283. Les comcoptères contre 283. Les commandes à l'exportation ont atteint 75 % en valeur, ce qui confirme Aérospatiale à la première place mondiale des exportateurs d'hélicoptères. Le Japon est, désormais, le première client de la société, mais la part des Etats-Unis reste très significative, avec un quart des commandes civiles. Aérospatiale précise que, en valeur, les commandes enregistrées représentent 51,7 % du total et que ses appareils haut de gamme, Superpuma-Papither, ont connu une vive progression de la demande.

demande.

D. Lufthausa dencième société de catering. — Lufthausa Service GmbH, filiale de la compagnie aérienne allemande a réalisé, en 1990, un chiffre d'affaires de l.1 milliard de deutschemarks (dont 712 millions en Allemagne, en hausse de 21,5 % sur 1989), fournissaur plus de 26 millions de repas : elle est ainsi devenue la deuxième société mondiale de catering aérien.

J. GTIF acquiert une société bri-

catering aérien.

B GTIE acquiert une société britaunique. – La Compagnie générale
de travaux et d'installations électriques (GTIE), filiale du groupe
Générale des eaux, vient d'acquérir en Grande-Bretagne la société
Becsley Ltd, filiale de Triplex
Lloyd, qui a réalisé en. 1990, un
chiffre d'affaires équivalent à
380 millions de francs et compte
25 unités, notamment dans le contre de l'Angleterer (Birmingham et tre de l'Angleterre (Birmingham et Coventry). C'est la première acqui-sition à l'étranger de GTIE, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de francs en 1990 et compte 10 000 salariés, alors que

le groupe Générale des eaux a acheté des sociétés britanniques dans le domaine de l'eau, du BTP, de la propreté et de la santé. ti Kikkoman (Japon) presd 20 %

des Vins Amman (France). - Le géant japonais de la sance de soja Kikkoman a annoncé, lundi gant japonan de ar sance de sana Kikkoman a annoncé, lundi 28 janvier, une prise de participation de 20 % dans la firme francaise des Vins Amman, spécialisée dans le beaujolais et les vins de Bourgogoe. L'investissement, d'un milliard de yens (38 millions de francs), permet à Kikkoman de placer un cadre japonais dans l'équipe dirigeante des Vins Amman. Cette société, qui réalise 160 millions de francs de chiffre d'affaires, contrôle le Domaine du Chapitre, le Château Bionnay et les vins Jean-Marc Aujoux dans le Beaujolais. En Bourgogoe, elle produit le Château Philippe le Hardi et le Paul Bidault. Kikkoman, firme de 3 400 salarits, fondée en 1917, tire 55 % de ses revenus de la sance de soja. Le reste vient en majeure partie du jus de fruit. (L'F.)

(AFP.)

IGF: prise de contrôle par M. Maxime Laurent. — Le capital de la société Innovation et Gestion Financière-IGF va passer sous le contrôle de M. Maxime Laurent demeurant en Suisse, a indiqué, lundi 28 janvier, la Société des Bourses françaises. M. Maxime Laurent se propose d'acquérir 86,96 % du capital d'IGF détenas par M. Jean-Louis Bouchard et deux sociétés holdings, Gestion de participations Caurmartin et Blackmore, évalement contrôlées par participations Caumartin et Blackmore, également contrôlées par M. Bouchard. Cette acquisition doit être réalisée au prix de 47,25 francs l'action. M. Laurent se porte acquéreur du 30 janvier su 19 février inclus des actions IGF qui seront présentées à la vente sur le second marché de la Bourse de Paris. Créte en 1932, IGF est une société d'investissement effectuant des prises de participation dans des entreprises non cotées.

### **PARIS**

| Second marche (selection) |                |            |                       |                |                  |  |  |  |
|---------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| VALEURS                   | Cours<br>préc. | Dernier    | VALEURS               | Çours<br>préc. | Dernier<br>Cours |  |  |  |
| Alcatel Cities            |                | 2991       | Groups Origny         | 450            | 450              |  |  |  |
| Armicit Associes          | 2350           | 722        | Guintoli              | 820            | 850              |  |  |  |
|                           | 230            | _          | LCC                   | 238            | 233              |  |  |  |
| Asystel                   | 105<br>158     | 158        | DIA                   | 280 50         | 269              |  |  |  |
| BICM.                     | 158            | 196<br>820 | Idianosa              | 123            | 125              |  |  |  |
| Boiton Evi                | 390            | 383        | IPRM                  | 114            | 114              |  |  |  |
| Boisset (Lyon)            | 176            |            | Loca investis.        | 284            | 276              |  |  |  |
| CAL-de-Fr. ICCU           | 861            | 852        | LOCKING               | 82             | 83.90            |  |  |  |
| Calberson                 | 380            | 377        | Metra Corpr.          | 127 90         | 127              |  |  |  |
| Cardif                    | 484            | 479        | Moles;                | 112            | 110              |  |  |  |
| CEGEP.                    | 178            | 178        | Olivetti Lonabaz      | 590            | 599              |  |  |  |
| CFP1                      | 285            | 262        | Presbourg             | 76             |                  |  |  |  |
| CNIM                      | 785            | 785        | PubliFilipacchi       | 380            | 355 70           |  |  |  |
| Codetour                  | 278            |            | Recei                 | 480            | 450              |  |  |  |
| Corrector                 | 224 50         | 231        | Rhone-Alp.Ecu (Ly)    | 303            | 304              |  |  |  |
| Conforma                  | 785            | 783        | St-H. Matignon        | 180            | 161              |  |  |  |
| Creeks                    | 201            | 201        | Select Invest (Ly)    | 90             | <del>9</del> 1   |  |  |  |
| Dauphin                   | 329            | 328        | Seribo                | 411            | 411              |  |  |  |
| Delmas                    | 631            | 633        | S.M.T. Gouci          | 164            | 165              |  |  |  |
| Demacky Worms Co          | 392            | 397        | Soon                  | 161            | 167 40           |  |  |  |
| Descuenne et Giral        | 229            | 228 80     | Thermedor H. (Lv)     | 215            | 220              |  |  |  |
| Decarity                  | 825            |            | Unlog                 | 146            | 150              |  |  |  |
| Cerile                    | 338            |            | Viel et Co            | 88 80          | BÉ               |  |  |  |
| Dolinos                   | 168            | 165        | Y. St. Laurent Groups | 648            | 645              |  |  |  |
| Editions Belliand         | 245            | 238        | ,                     |                | 1                |  |  |  |
| Europ. Propulsion         | 313            | 315        |                       |                |                  |  |  |  |
| Firecor                   | 140            |            | LA BOURSE             | SUR M          | INITEL           |  |  |  |
| E-solomete                | 157.50         | 152        |                       |                |                  |  |  |  |

MATIF Notionnel 10 %. -- Cotation en pourcantage du 29 janvier 1991 abre de contrats : 64 585.

| COURS   | ÉCHÉANCES        |                  |                  |  |  |
|---------|------------------|------------------|------------------|--|--|
|         | Mars 91          | Juin 91          | Sept. 91 .       |  |  |
| Dernier | 102,58<br>102,48 | 102,84<br>102,74 | 182,92<br>182,72 |  |  |
| ,       | Options sur      | notionnel        |                  |  |  |

| Options sur notionnel |         |         |                  |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------|---------|------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| RIX D'EXERCICE        | OPTIONS | D'ACHAT | OPTIONS DE VENTE |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | Mars 91 | Juin 91 | Mars 91          | Juin 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102                   | 1,84    | 2,01    | 0,48             | 1,12    |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |         |         |                  |         |  |  |  |  |  |  |  |

### CAC 40 A TERME

| dume : 6 959. | (MATIF) |
|---------------|---------|
| <del></del>   |         |

| COURS _   | Jenvica | Février  | Mars  |
|-----------|---------|----------|-------|
| Dersier   | 1 555   | 1 566    | 1.581 |
| Précédent | 1 564   | 1 575,50 | 1 581 |

### **CHANGES**

### Dollar : 5,067 F 1

Ni l'évolution du conflit dans le Golfe, ni le message sur l'état de l'union, optimiste, du président Bush à propos de la sortie prochaine de la récession n'ont vraiment touché mercredi matin le marché des changes. Le dollar était en très légère hausse tant vis-à-vis du yen (il a gagné 0,50 yen à Tokyo, terminant à 131,70 yens) que vis-à-vis des devises européennes. A Paris, il valait, dans les premiers échanges entre banques, 5,0650 F, contre 5,0415 F la veille au soir.

FRANCFORT 29 janv. 30 janv.

Doller (en DM) 1,4845 1,4935

TOKYO 29 janv. 30 janv. 

MARCHÉ MONÉTAIRE (effets privés) Paris (30 janvier) ...... 9 11/16-13/16 %

## **BOURSES**

28 janv. 29 janv. 182,90 102,49 98,20 98,48 (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice général CAC 412,86 414,18 (SBF, base 1000 : 31-12-87) Indice CAC 40 ...... 1565,65 1554,49

NEW-YORK (Indice Dow Jone 28 janv. 29 janv. ..... 2 654,46 2 662,62 LONDRES (Indice & Financial Times ») FRANCFORT 1 382,68 1 386,26 TOKYO

### LE MARCHÉ INTERBANÇAIRE DES DEVISES

|                                                  | COURS                                                     | DU JOUR                                                   |                                                | MOIS      | DEJ                                             | X MOIS                                           | SIX MOIS                                            |                                      |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|                                                  | + bes                                                     | + heept                                                   | Rep.+                                          | os dip. – | Bep. +                                          | oz čip                                           | Rep.+                                               | oz dép                               |  |  |
| \$ EU<br>\$ can<br>Yen (100)                     | 5,0395<br>4,3362<br>3,8396                                | 5,9415<br>4,3416<br>3,8441                                | + 120<br>- 61<br>+ 47                          | - 22      | + 245<br>- 83<br>+ 113                          | + 265<br>- 37<br>+ 143                           | + 760<br>- 28                                       | + 8                                  |  |  |
| DM<br>Florin<br>FB (100)<br>FS<br>L (1 000)<br>£ | 3,3966<br>3,0114<br>16,4824<br>4,0076<br>4,5238<br>9,9329 | 3,3995<br>3,0143<br>16,4998<br>4,0123<br>4,5296<br>9,9418 | + 19<br>+ 14<br>- 92<br>+ 48<br>- 136<br>- 309 | + 91      | + 46<br>+ 35<br>- 34<br>+ 102<br>- 215<br>- 586 | + 73<br>+ 59<br>+ 165<br>+ 131<br>- 127<br>- 511 | + 126<br>+ 106<br>+ 165<br>+ 360<br>- 522<br>- 1438 | + 1:<br>+ 1:<br>+ 6:<br>+ 4:<br>- 3: |  |  |

| TAUX DES EUROMONNAIES |                                                                                    |                                  |  |                                                                         |                                                           |                                                                          |                                                              |                                                                 |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| \$ E-U                | 6 15/16<br>7 13/16<br>8 11/16<br>8 3/4<br>10 1/3<br>8<br>12<br>13 15/16<br>9 11/16 | 8 1/16<br>8 15/16<br>9<br>16 3/8 |  | 6 IS/16<br>8 1/8<br>8 7/8<br>9 IS/16<br>8 1/8<br>17 1/2<br>14 1/8<br>10 | 7<br>8 1/4<br>8 15/16<br>9<br>9 5/8<br>8 1/16<br>12<br>14 | 7 1/8<br>8 3/8<br>9 1/16<br>9 1/8<br>9 7/8<br>8 3/16<br>12 1/2<br>14 1/8 | 6 15/16<br>7 7/8<br>9 3/16<br>9 1/4<br>9 3/4<br>8 1/16<br>12 | 7 1/1<br>8<br>9 5/1<br>9 3/8<br>16<br>8 3/1<br>12 1/2<br>13 7/1 |  |  |  |  |

Ces cours pratiqués sur le marché interbançaire des devises nous sont indiqués e fin de matinée par une grande banque de la place.







## MARCHÉS FINANCIERS

Le Monde • Jeudi 31 janvier 1991 41

| <b>\</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :. ·                                                                                                 | ·<br>·.·                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FIN                                                                                                                                                                                                                                                             | A                                                                                                                 | NCII                                                    | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| . [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RSI                                                                                                  | JU                                                                                                                                                                                  | <b>30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VVIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | elevés à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 h 26                                          |
| \$ m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours Pres                                                                                           | Einr Duction<br>Cours                                                                                                                                                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ègleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nt m                                                                                                                                                                                                                                                            | ensi                                                                                                              | uel                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | penpete<br>setion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALEIRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | onier X<br>purs +                                |
| 172 22 22 144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 CLIVEN T.P. 6 Remain T.P. 7 Remain T.P. 7 Remain T.P. 7 Remain T.P. 7 Thorsen T | 3734 373 374 373 374 375 370 375 370 375 370 375 375 376 376 377 377 378 378 378 378 378 378 378 378 | 944<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140<br>140<br>1                                                                                                             | -0.00 Company + 0.01 Section + 0.02 Section + 0.02 Section + 0.03 | VALEIRS  Cyl. Sump. Coupled Comp. Coupled Comp. Coupled Comp. Coupled Comp. Cyl. Sump. Cyl. Paris Min. Cyl. Frank Min. Cyl. Frank Min. Cyl. Sum. Describe Serv. Describe Se | Course Present Course | 220<br>1142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +048 122<br>+234 123<br>+034 130<br>+035 130<br>+035 130<br>+036 +036 130<br>+036 130<br>+036 130<br>+036 130<br>+036 130<br>-128 40<br>-128 40<br>-128 130<br>-128 130 | 1 Jagraed   Jagr | Commis product. Commis product. Commis product. Commis 222 323 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326                                                                                                                                              | 349 349 349 349 349 349 349 349 341 541 554 554 557 57 58 561 57 58 561 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 | + 0 55   13 50   40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | VALEURS  Supique (Md.) Schneider Schneider Schneider Schneider SCOA SER Bellimm Sesent A SFINL Schneider S | Pricéd                   | 72 1186 1246 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Back                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Colando Coland | 777221364013038537027323388427132237303138510403338853702732338842713223730313851040333885370273233884271322373031385104037712843810313813702723237313747742743331333138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381033138510477128438103313851047712843810331385104771284381047128438104712843810471284381047128438104712843810471284381047128438104712843810471284381047128438104712843810471284381047128438104712843810471284381047128438104712843810471284381047128438104712843810471284381047128438104712843810471284381047128438104712843810471284381047128438104712843810471284381047128438104712843810471284381047128438104712847128471284712847178471284712847128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170 800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 80   -0 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | × × di                                                                                               | <u> </u>                                                                                                                                                                            | Cou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | warmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cours Der                                                                                                                                                                                                                                                       | nier                                                                                                              |                                                         | Emission I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (sélec                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rachar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rachat                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nom   coupo                                                                                          | Coffeng                                                                                                                                                                             | 256<br>256<br>370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | c. cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALEURS  Missi Diploys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 597<br>116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 580<br>116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | préc.   co                                                                                                                                                                                                                                                      | A.                                                                                                                | VALEURS  A.A                                            | Freis incl.<br>546 73<br>193 46<br>704 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 923 64 Fra<br>188 28 Fra | VALEURS<br>zi Capizi Courtzidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 19<br>125651 54<br>235 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 6<br>125851 5<br>231 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 Piéritade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 952 48<br>117 80<br>8058 29 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 929 25<br>114 65<br>8058 29                      |
| Agaches of Control Con | Enet 8, 18478.  Dist 7934.  Dist 7934.  Dist 13,25585.  Ent 16582.  Dist 16,5583.  Ent 16582.  Dist 12,2584.  Ent 115 55.  Dist 12,2586.  Dist 10,305 66.  Bajans 5500F.  Parbas 5500F.  Surg 5000F.  Sur | Derrier Cours  11                                                                                    | Locasi Lois Vetteri. Lois Vetteri. Lois Vetteri. Locar. Locar. Locar. Locar. Machine Bil. Maglinjob. Magnini. Changes COURS CC 30/1 8 5 087 338 250 38 39913 301 4 526 8 220 8 9184 | 33 3 3 3 490 115 540 1200 1201 1201 1201 1201 1201 1201 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEVISES  dio en barre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 819 182 650 215 230 285 525 202 267 8 1099 590 110 190 450 272 280 125 160 744 361 1655 280 315 340 464 50 78 80 1275 315 340 1275 315 340 1275 394 300 1275 394 300 1315 394 396 1315 394 390 1315 394 390 1325 394 390 390 390 390 315 390 315 390 315 390 315 390 390 390 315 390 315 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 | 158<br>755<br>420<br><br>225 10<br>3216<br><br>825<br><br>1615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AEG. Also Mr Ston. Also Mr Ston. Also Mr Ston. Also Also Mr Ston. Also Also Also Mr Ston. Also Also Also Also Also Also Also Also                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 740 730 228 39 185 190 186 190 146 10 23300 22500 80 62 9 710 731 137 250 225 500 610 830 94 130 70 130 70 134 50 48 25 28 310 310 17 13 68 58 9 9 102 232 25 310 17 13 68 58 9 9 102 241 240 5 10 5 44 50 44 237 250 259 3000 502 3000 987 230 3000 987 585 13 | Age Add Add Add Add Add Add Add Add Add Ad                                                                        | reptasion                                               | 574 68 6363 90 1058 32 1044 99 1560 44 99 12 148 40 121 22 197 79 1512 85 5730 78 1151 05 28 40 1167 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 63 1157 6 | 111 44 Fru               | or C.T.  1. T.  1. Association.  Inginizion.  1. Association.  Inginizion.  1. Bourse lov.  1. Portefeall.  1. Portefeall.  1. Inginizion.  1. Inginizio | 15625 03<br>115 85<br>9324 35<br>1106 81<br>1206 83<br>25288 33<br>5521 88<br>12558 33<br>157373 13<br>1016 13<br>1162 13<br>1737 18<br>137 02<br>1251 18<br>137 02<br>1251 18<br>137 02<br>137 02<br>137 04<br>137 05<br>137 05<br>137 05<br>137 05<br>137 05<br>137 05<br>137 05<br>137 05<br>137 05<br>137 10<br>137 1 | 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. 28 9. | 8 Prév. Econe 4 Privassocia 5 Privassocia 7 Restacia. 8 Revenus Tri 8 Revenus 8 Reve | interest int | 109 18 2 2 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 18 109 1 | RE                                               |



### Changement à l'état-major communiste

## M. Zarka remplace M. Gayssot au poste de numéro deux du PCF

Le Parti communiste réunira son comité central, jeudi 14 février, pour la deuxième fois depuis le vingt-septième congrès du mois de décembre dernier. M. Pierre Zarka, nouveau membre du bureau politique et du secrétariat du comité central, présentera un rapport introductif sur a la situation politique et les tâches du parti ». Chargé de l'organisation du PCF, M. Zarka devient le numéro deux du parti en remplacement de M. Jean-Claude Gayssot.

La direction du Parti communiste a choisi de réunir son «parlement» le jour de la saint Valentin, le 14 février. Dans son édition du mercredi 30 janvier, l'Humanité annonce cette deuxième session du comité central depuis le vingt-septième congrès en décembre - la première réunion, «extraordinaire», le 11 janvier, avait été consacrée à la crise du Golfe avant le déclenchement de la guerre

L'ESSENTIEL

**SECTION A** 

La guerre du Golfe : « Les mau-

vais calculs de l'OLP », par Alain

Dieckhoff; « Le chef des

armées », par Raphael Hadas-Le-bei .....

de M. Chevènement . 3 à 11

Le durcissement en URSS

Le président Ali Mahdi Mohamed

a prêté serment...... 14

Les libéraux se rappellent des

Les amis et les protégés de

Les risques humains demeu-

Ulrike Maier, championne du

ÉDUCATION

La guerre au programme . Les

étudiants perdus dans le désert Les orphetins du syndicalisme enseignant : Levée en masse

**SECTION B** 

ARTS ◆ SPECTACLES

Le bicentenaire de la mort de

Mozart • La sélection hebdo-

madaire des nouveaux specta

SECTION C

Cinq propositions du rapport

Vers une extension des axes

rouges dans la capitale ?..... 36 Changement chez L'Oréal

Le départ de M. Ladreit de

Services

Annonces classées.. 37 à 39

Marchés financiers ..... 40-41

La télématique du Monde :

3615 LEMONDE

3615 LM

Le mméro du « Monde »

daté 30 janvier 1991

été tiré à 641 504 exemplaires

Les accidents du travail

Paris-lle-de-France

dans le BTP

Abonnements.

Automobile .

Météorologie .

Mots croisés.

Radio-Télévision

Carnet...

19 à 30

35

Le statut du Québec

thèses indépendantistes ......

La guerre du Goffe

et la démission

Le PC relève la tête...

en Somalie

Les comptes

Sûreté nucléaire

Ski alpin

Nouveau pouvoir

répartition des responsabilités » au sein de la direction dont les membres du bureau politique ont pris connais sance, mardi, lors de la réunion hebdomadaire de cette instance.

Cette nouvelle distribution des tâches constitue, en vérité, un événe-ment. Malgré l'habillage ordinaire qu'en fait l'Humanité, le nouvel organigramme révèle une chute brutale et une ascension sans précédent depuis l'époque de la Résistance. Considéré me le dauphin de M. Georges Marchais qui avait assuré sa promo-tion depuis le vingt-quatrième congrès en 1982, M. Jean-Claude Gayssot perd la responsabilité de «l'organisation du parti », celle-là même qui pro-pulse d'habitude son titulaire vers le secrétariat général, comme ce fut le cas pour M. Marchais. M. Gayssot, qui garde la troisième place dans l'ordre alphabétique de présentation des dirigeants, prend en charge le secteur des « fédérations et comités régionaux du Parti » dont s'occupait Paul Lau-

sera efficacement secondé, dans ses nouvelles fonctions, par M= Madeleine Vincent qui n'est plus membre du «BP».

Bénéficiaire de cette rétrogradation, M. Pierre Zarka enregistre une pro-motion unique dans les annales. Membre du comité central depuis 1979, il entre au bureau politique ainsi qu'au secrétariat du «CC» en décembre 1990 et il se voit, dans la foulée, confier «l'org». Une res-ponsabilité essentielle si l'on s'en tient à une définition communément admise dans le parti : « Quand la ligne est fixée, tout est question d'orga-nisation». Plus que jamais la ligne est l'affaire de M. Marchais et son appli-cation sera désormais la tâche de M. Zarka.

Cette réorganisation signe le retrait de celui qui avait cru pouvoir se com-parer, au moment de la chute du mur de Berlin, à un «Egon Krenz francais » prêt à remplacer M. Marchais (le Monde du 13 décembre 1989).

que son éphémère «modèle» est-allemand. La nomination de M. Zarka, en revanche, constitue, en quelque sorte, un prolongement de la série Mosco diffusée récemment sur la SEPT (le Monde daté 13-14 janvier)

Ancien secrétaire général de l'Union des étudiants communistes (1971-1973) et du Mouvement de la jeunesse communiste (1979-1984), M. Zarka, qui est né le 16 septembre 1948, a entretenu, dans les années 70. des relations dépourvues de sentiments avec les gauchistes. Elles n'ont pas été bien meilleures, et elles ne le sont toujours pas, dans son département de «parachutage», la Seine-Saint-Denis, dont il a été le jeune député de 1978 à 1986, dans la circonscription qui était détenue par

rance-maladie. Les cabinets des

deux ministres se livrent alors à un bien curieux spectacle par journa-

listes interposés, chacun renvoyant i

l'autre la responsabilité d'un plan qui décidément s'avère difficile à

mettre en œuvre. Finalement, les

**OLIVIER BIFFAUD** 

### A propos du plan de réduction des dépenses de santé

### Les relations se tendent entre M. Evin et M. Durieux

plus souvent sur des conflits de

pouvoirs - untel empiétant sur le champ d'action de l'autre - ne

s'étalaient sur la place publique.

Or voici que, chaque jour ou pres-que, la presse médicale profession-

On s'attendait à une difficile mise en œuvre du plan de réduction des dépenses de santé. Dégager 10 milliards de francs d'économie en 1991 sur l'assurance maladie et faire accepter aux professions de santé de nouveaux mécanismes régulateurs, l'objectif était - est toujours - à tout le moins ambitieux. Mais de là à ce que tout cela dégénère en un conflit entre M. Claude Evin, le ministre des affaires sociales. et son ministre déléqué. M. Bruno Durieux, il y avait un pas... qui vient d'être franchi ces demiers jours.

Dans cette affaire aux multiples implications - il s'agit à la fois d'une tentative de sauvegarde du système de protection sociale et de la mise en pratique de la politique dite « d'ouverture » voulue par le président de la République -, il est ce qui relève des problèmes de personnes et ce qui touche au fond, aux véritables divergences politi-

Historiquement, les rapports entre les ministres des affaires sociales et leurs ministres de tutelle, en général chargés de la santé, n'ont jamais été bons. On se souvient des frictions entre M= Georgina Dufoix et M. Edmond Hervé, ou encore entre M. Philippe Séguin et M= Michèle Barzach . Pourtant, rarement ces désaccords, portant le

### Ancien sénateur de la Drôme Maurice Pic

est décédé Ancien sénateur de la Drôme, Maurice Pic est décédé, mercredi

30 janvier, à son domicile de Châteauneuf-du-Rhône (Dròme). Il était agé de soixante-dix-sept ans.

[Né le 15 février 1913 à Saint-Christol (Vaucluse), Maurice Pic était licencié às lettres et diplomé d'études supérieures d'histoire. D'abord prosupérieures d'histoire. D'abord pro-fesseur à Reauvais, il est nommé en 1944 au lycée de Montélimar, où il fera l'essentiel de sa carrière politi-que. Maire de Châteauneuf-du-Rhône de 1945 à 1959, puis de Montélimar de 1959 à 1989, il avait été élu séna-teur de la Drôme en 1948. De 1956 à 1958, il est secrétaire d'Etat à l'inté-rieur dans les gouvernements succes-sifs de Guy Mollet, Maurice Bourgès-Maunoury et Félix Gaillard.

Mannoury et Félix Gaillard.

Sous la V- République, il est élu député de la deuxième circonscription de la Drôme en 1958 et constamment réfiu jusqu'en 1971, date à laquelle il entre au Sénat. De 1957 à 1985, il entre de la consideration de la confeite de conseil estéral de la conseil e préside le conseil général de la Drôme. Battu aux élections canto-nales de 1985 par M. Thierry Cornil-let (UDF-Rad.), il le sera de nouveau aux élections municipales de 1989. La même année, au terme de son mandat de sénateur, il démissionne du conseil municipal de Montélimar.

M. Pic avait été également secré-taire général de l'Association des maires de France et président de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains.l

nelle se délecte des tiraillements entre MM. Evin et Durieux. négociations contractuelles en particulier avec les radiologues ayant échoué et M. Durieux ayant refusé Au point que mardi 29 janvier, dans Le Quotidien du médecin, on pouvait lire dans un éditorial intid'appliquer arbitrairement le 1= ianvier dernier, comme cela avait été tulé « La pétaudière » des phrases du gente : « Rarement l'élaboration pourtant prévu lors d'une réunion présidée par M. Michel Rocard, la de la politique de santé et les rela nouvelle nomenciature concernant les actes de radiologie, les deux ministres ont décidé, mardi 29 jantions entre le gouvernement et les professionnels auront donné lieu à une situation aussi abracadabrante. vier à l'issue d'une réunion, de conduire désormais en commun la Car enfin voici que coexistent deux négociations qui semblent s'ignomise en œuvre du plan de réduction des dépenses de santé. Dorénavant, Lorsque M. Bruno Durieux les responsables syndicaux représenprend ses fonctions de ministre tants les différentes professions de délégué à la santé, le 2 octobre 1990, il accepte, non sans un cersanté n'auront donc plus un, mais deux interlocuteurs en face d'eux,

la plan de régulation des dépenses de santé. Quelques semaines plus un représentant de chaque cabinet Dans l'entourage de M. Evin, on tard, dans une interview au Monde (du 18 décembre), il abat ses cartes cherchait à minimiser, mercredi 30 janvier, l'importance de l'incident : « Dans la conduite d'une polil'assurance maladie dériver à un rythme de 10 milliards de francs de tique à deux, expliquait-on, il y a toujours des frictions entre cabinets. déficit chaque année». Et il ajoute qu'il compte engager au plus vite Les deux ministres ont des personna lités un peu fortes qui, c'est vrai, s'opdes négociations avec les profes posent, voire se supportent difficile-ment. Mais si Claude Evin a décidé sionnels de santé de manière « à introduire une régulation contrac-tuelle sur un objectif global d'évolu de reprendre les choses en main, c'est clairement parce qu'il y avait un ris-que d'enlisement. Aucun résultat icret n'avait été obtenu... » D'au-Mauvaise greffe tres conseillers du ministre des affaires sociales vont plus loin en En clair, il se prononce en faveur de l'instauration d'un système «d'enveloppe globale», consistant à

et barristes, surtout dans un domaine aussi sensible que la protection sociale et la santé. Dans l'entourage de M. Durieux, on réfute ces arguments. En revanche, on se plaint des a peaux de bananes »incessantes que certains membres du cabinet de M. Evin du ministre délégué à la santé.

affirmant que le problème est avant

tout politique et que, décidément, la

greffe ne prend pas entre socialistes

FRANCK NOUGHI

### **EN BREF**

tion des dépenses ».

M. Iliescu en Italie et M. Roman à Strasbourg. - Le pré-sident roumain, M. Ion Iliescu, est attendu, jeudi 31 janvier, à Venise puis à Rome où il doit rencontres le chef du gouvernement, M. Giu-lio Andreotti, le président de la République, M. Francesco Cossiga, et le pape Jean-Paul II. Pour sa part, le premier ministre, M. Petre Roman, qui a tenté mardi à Strasbourg de convaincre l'Assemblée du Conseil de l'Europe du « caractère irréversible » des réformes, devait être reçu mercredi 30 jan-vier à Paris par M. Dumas puis par M. Mitterrand.

déterminer chaque année un pour-centage maximal d'augmentation

des dépenses de santé. Le corps médical, et tout particulièrement les

premiers visés par ce plan, à savoir les radiologues et les biologistes,

comprend alors qu'il est dans le col-

limateur. D'autant que le gouverne-ment fait savoir qu'il n'est pas ques-

tion de réduire le niveau de remboursement des assurés, ni

d'augmenter les cotisations d'assu-

C ISRAEL : échec d'une tentative d'infiltration de commando. -- Un membre d'un commando portant un uniforme de l'armée jordanienne a été tué, mercredi 30 janvier dans la matinée, près du pont Damia qui enjambe le Jourdain après avoir réussi à franchir la ligne de cessez-le-feu israélo-jorda-

MUSEE BOURDELLE 16, rue Amerine Beardelle 75015 Paris

M° Montparnasse-Brenvenue LES PEINTURES AU FEUTRE DE **CLAUDE AVELINE** 

30 JANVIER AU 10 MARS Tous les jours, sauf lundi, de 10 h à 17 h 40

militaire israélienne. Le commando de deux hommes armés avait été repéré par une patrouille israciienne, qui a ouvert le feu dans leur direction. Le survivant est parvenu à retourner en Jordame. - (AFP.)

nienne, a-t-on annoncé de source

10' RENDEZ-VOUS CHOREGRAPHIQUES du 26 janvier au 12 tevrier 199

> AMER AMERICA Vandredi 11 févriet - 20 h 30

Compagnie Mal PELO QUARERE Mordi 5 lévrier - 20430

Nicole MOSSOUX - Patrick BONTE

SIMULATION Samedi 9 tevrier - 20530 (I)

LES GEMEAUX

**SUR LE VIF** 

CLAUDE SARRAUTE

## Guerre intime

AS plus tard que vendredi dernier, mon Mimi accorde, à sa demande, une audience à son ministre de la

- Qu'est-ce qu'il y a encore, mon petit Jean-Pierre? On a des états d'âme?

- Ben, oui, quand même un peu, M'sieur le Président. Elle me stresse, cette guerre du Golfe, ces raids, tout ca, la supporte

- Alions, alions, un peu de courage i C'est une affaire de quelques semaines. - Au Pentagone, ils parient de

plusieurs mois. - Et après ? Rue Saint-Dominique, c'est pas comme si vous

étiez en première ligne. - Non, mais je suis obligé de me taper des aller-retour à Ryad, et ca me casse la moral de relever celui des troupes. Je suis un républicain, pas un démocrate, moi, M'sieur le Président, et ils me courent sur le haricot, ces intégristes saoudiens. J'ai pas le droit de me mettre en short. Je suis obligé de noyer mon whisky dans du Coca. Franchement, la,

- Si c'est pour me refaire le

D Nominations aux Césars.

Record historique des nominations

pour Cyrano de Bergerac, qui

figure pour les treize prix auxquels il peut prétendre. Il devance

Nikita, neuf fois cité, le Mari de la

coisseuse, Uranus et le Petit Crimi-

nel, ces cinq films concourant pour

le César du meilleur film et ceiui

de la meilleure réalisation. Bor

scrutin également pour la Discrète,

avec cinq nominations. En

revanche, le plus gros succès com-

mercial français de l'année, la

Gloire de mon père, n'est nommé que trois fois. Et ni Ripoux contre

ripoux, ni Il y a des jours et des

lunes, cualement deux succès de

1990, ne sont cités. La cérémonie

des Césars se déroulera le 9 mars

prochain retransmise par

Antenne 2

que vous êtes venu, vous pouvez la remettre dans votre poche, avec votre drapeau blanc par-

- Enfin, je comprends pas, M'sieur le Président, pourquoi est-ce que vous voulez absolument que je reste?

- Parce que ce roquet de Rocard yeut absolument que vous partiez. Il manquerait plus que le premier ministre se mêle de la composition de son gouver nement!

- Mettez-vous à ma place, tant que ca se limitait au Koweit, nos bombinettes, passe, mais si ca risque de faire bobo à Saddam, moi, en tant que président des Amitiés franco-irakiennes, j'ai l'air de quoi? D'un faux frère.

- D'un vrai, au contraire i Dès qu'on sera entré dans la logique de paix, vous allez pouvoir lui renvoyer tous les Mirage, les Exocet et les missiles qu'on est en train de lui foutre en l'air. Et puis, c'est pas au ministre des armées de répondre à l'appel à la désertion lancé par Gilles Perrauit.

- A qui, siors? il n'y a per sonne d'autre.

## Le Français en retard d'une fenêtre

Nos voisins d'outre-Rhim les changent trais fois plus que nous. Pour lutter afficacement contre le bruit, le froid et les effractions, ISO-FRANCE-FENETRES vient poser dans la jourrene inter year goes dans la jour-née ces fenêtres qui sont la clé du confort. La technique exclusivé du premier spécialiste panisien permet de gegner aussi en charté! Caranto du ans. Devis gratuit Magasin d'exposition 111, rue La Fayette (10°) — M° Gare-du-Nord. Tél. 48-97-18-18.

SCIENCE & VIE

Job, fric, stress, pour les 30-40 ans c'est dépassé.

Avec le conflit du Golfe, l'Histoire a brutalement rattrappé les 30-40 ans.

Soudain, leurs propres histoires de travail, d'argent ou de carrières prennent un autre sens. SCIENCE & VIE ÉCONOMIE public une grande enquête sur les aspirations des jeunes cadres.

> ET AUSSI: . ITALIE : LES VERTUS **DU DILETTANTISME**

. HYPERS ET DISQUAIRES RIVALISENT DE CULTURE

MARKETING: POURQUOI LES CHEMISES **ONT DES RAYURES** 

SCIENCE & VIE ÉCONOMIE LE MAGAZINE EXPLORATEUR DE L'ÉCONOMIE







